**SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1996** 

## Impôts: ce qui va changer

# REVENUS. Le premier ministre, Alain Juppé, a annoncé jeudi 5 sep-tembre que l'impôt sur le revenu sera allégé de 25 milliards de francs en 1997 et de 75 milliards en cinq ans.

■ TRANCHES. Les taux d'imposition seront tous abaissés de 5 à 10 points en

■ DÉCOTE. La décote sera supprimée et la tranche à taux zéro élargie, ce qui exonérera plus de 1,5 million de familles.

**MABATTEMENTS.** Les réductions d'impôts consenties à certaines professions ou en faveur de l'assurance-vie se-

COTISATIONS. La réduction de 1,3 point de la cotisation maladie des salariés sera compensée par un point de CSG supplémentaire, qui sera déductible de l'impôt.

■ TABAC. Les taxes augmenteront de près de 5 milliards de francs, ce qui équivaut à une hausse moyenne des prix de 8 %.

Lire pages 6, 7, 29 et 30

# Le gouvernement met à l'étude une réforme du mode d'élection des députés

Une dose de proportionnelle faciliterait l'accès du FN et des écologistes au Parlement

UNE RÉFORME des modes de scrutin législatif et régional est à l'étude au sein du gouvernement. Le premier ministre l'a évoquée, jeudi 5 septembre, à l'Hôtel Ma-tignon, à la fin d'un déjeuner destiné à présenter l'architecture de la réforme fiscale aux responsables parlementaires de la majorité. Un projet suggéré par Charles Pasqua, cet été, au président de la Répu-blique, a été mis à l'étude au mi-nistère de l'intérieur. Il introduit une dose de proportionnelle aux élections législatives en s'inspirant des élections sénatoriales : maintien du scrutin majoritaire dans les départements ruraux élisant peu de députés, instauration de la proportionnelle dans ceux à forte population urbaine. Cette réforme pourrait s'ac-

compagner d'un aménagement du mode de scrutin régional, introduisant une « prime » départementale de 25 % pour la liste anivée en tête. La modification du scrutin législatif et celle du scrutin régional auraient pour conséquences de créer des majorités stables dans les assemblées régio-



nales, en limitant la représenta-tion du Front national et des écologistes qui, en contrepartie, se verraient ouvrir l'accès à l'Assemblée nationale. L'extrême droite, qui, selon les sondages d'intentions de vote, aparaît assurée en toute hypothèse d'avoir des élus à l'Assemblée, pourrait peut-être, avec ce système, y constituer un groupe parlementaire, ce qui suppose de réunir vingt députés.

La représentation proportionnelle est réclamée depuis toujours par le Front national, par le Parti communiste et par les écologistes. Les socialistes sont favorables à un mode de scrutin associant représentation proportionnelle et pour l'élection présidentielle, en 1995, M. Chirac avait indiqué qu'il jugeait souhaitable que le Parleministre, en 1987, il avait sévèrement reproché aux socialistes d'avoir facilité l'entrée de l'extrême droite au Palais-Bourbon.

Lire page 6

## **Manifestations** en Allemagne sur fond de reprise économique

LA SITUATION économique s'améliore en Allemagne. La croissance a été forte au second trimestre, le PIB (produit intérieur brut) progressant de 1,5 % par rapport au premier trimestre, effaçant ainsi le recul de l'hiver. Sur l'ensemble de 1996, l'OCDE estime que la croissancepourrait ne pas dépasser 0,5 % mais qu'elle atteindrait 2,5 % en 1997.

L'organisation internationale estime cependant que Bonn va debliques, jugeant le système de protection social outre-Rhin beaucoup trop coûteux. C'est pour protester contre les coupes budgétaires décidées par le gouvernement que les syndicats allemands appellent ses membres à manifes ter samedi 7 septembre dans six

Lire page 2

#### ■ Le sort des sans-papiers

Sur les 220 Africains réfugiés dans l'église Saint-Bernard à Paris, huit ont

#### L'affaire des otages du Liban

Le Monde a eu accès à la note controversée résumant les conditions mises à la libération de Jean-Paul Kauffmann et des autres otages du Liban, : p. 8

#### La santé de Boris Eltsine

Le président russe a annoncé qu'il allait être opéré du cœur à la fin du mois

#### La crise en Irak

Dans un entretien au Monde, le chef de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), Jalai Talabani, critique vertement

#### ■ Relève à la GEC

Lord Weinstock laisse à son successeur à la tête de la General Electric Company une situation florissante. p. 18

#### Le progrès en débat

Le Monde achève demain (dans ses éditions datées 8-9 septembre) la série d'articles consacrés depuis le 20 août au thème « Le progrès, une idée morte? ». Lire aujourd'hui le point de vue de Jean-Claude Casanova et l'analyse de Roger-Poi Droit. p. 15 et 16





## Les sentinelles nucléaires du plateau d'Albion rendent les armes

A LA FIN de la nuit du dimanche 15 au lundi 16 septembre, les équipes d'officiers de tir du plateau d'Albion, en haute Provence, auront cessé de monter la garde : à Saint-Christoi, la base des missiles nucléaires stratégiques, ce sera officiellement la fin de la « posture d'alerte » de la dissuasion, telle que Jacques Chirac l'a décidée lors du conseil de défense du 22 février. L'après-midi du 16 septembre, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Jean Rannou, présidera la cérémonie de la passation de commandement, au terme de laquelle le général de brigade aé-rienne Claude Bigot, le « patron » actuel du le groupement de missiles stratégiques (GMS), cédera sa place au colonel Xavier Delcourt, un spécialiste du démantèlement nu-

La France met un point final à une aventure qui a commencé au milieu des années 60, iorsqu'elle a voulu se doter - comme les Etats-Unis et l'ex-Union soviétique - d'une panoplie de missiles sol-sol fixes aux côtés de bombar-diers et de sous-marins nucléaires. Le 2 août 1971, une première unité équipée de missiles

52, avec un poste central de tir enterré sous la montagne à Rustrel (Vaucluse) et neuf silos, était déclarée opérationnelle. A la fin avril semblable, devenait à son tour opérationnelle avec un poste central de tir à Reilhanette (Drôme). Soft dix-huit missiles au total.

Progressivement, entre 1982 et 1984, le plateau d'Albion recevait de nouveaux missiles S3D, plus modernes en ce sens que leurs capacités de pénétration étaient accrues et qu'ils étaient protégés contre les effets destructeurs provoqués par des perturbations

Depuis 1972, donc, c'est-à-dire près d'un quart de siècle, deux officiers veillent, tel le héros du roman Le Désert des Tartares de Dino Buzatti, dans chacun des PC enfouis dans la profondeur de la montagne bas-alpine. Vingtquatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, ils s'occupent à maintenir en état un système d'armes qui représente l'équivalent de neuf cents bombes d'Hiroshima. Mais, surtout, ils attendent un ordre éventuel de tir qui ne peut venir que du seul chef de l'Etat, par le moyen de plusieurs réseaux de transmissions secrets.

Il reviendra au colonel Delcourt le soin de d'Albion, dans les dix-huit mois à deux ans. De sorte que ce site militaire - dont le roman cier pacifiste Jean Giono n'avait pas pu imaginer le sort, mais que le poète communiste René Char aurait tant voulu garder dans sa nature primitive – aura vécu d'ici à 1998. Où la difficulté surgit, c'est quand l'Etat, les armées, les élus et la population tentent de trouver une nouvelle vie à cette implantation de 400 hectares dispersée sur un territoire de 800 kilomètres carrés où l'élevage de l'agneau le dispute à la cueillette de la lavande et au tourisme. A ce jour, rien n'est décidé : la reconversion d'Albion est en suspens. Ce à quoi s'oppose une bonne partie des riverains, c'est à la perspective de l'installation d'une base d'hélicoptères dont le bruit incommoderait une population habituée au silence de mort

Jacques Isnard

## **Pascal Comelade** et Arthur H loin du show-biz

DEUX DISQUES, deux musiciens, deux façons d'aborder la modernité loin des chemins traditionnels du show-biz. Arthur H d'abord : à l'approche de la trentaine, le fils d'Higelin sort son troisième disque. Voix embrumée de fumée et d'alcool, jazz et rumba, guimbarde et instruments électroniques au service du « trip hop » et de textes noirs, c'est Trouble Fête. Pascal Comelade ensuite : compositeur inclassable, quelque part du côté du surréalisme et de l'art brut. Musique pour films, volume 2, teste dans la tradition « comeladienne », entre décadence et nostaigle.

# Parce que les erreurs peuvent coûter très cher.

The Economist

# Une dernière chance pour sauver l'Europe

par Laurent Fabius

s'interroger. L'Europe est évidemchoix. Elle l'est en matière moné-Allemands ; l'euro pourrait offrir une ligne d'offensive et de résistance. Seplement vollà, pourquoi adopter l'euro si on refuse de lui faire jouer ce rûle ? En matière poliloppement, mais n'est-ce pas un ieurre lorsqu'elle n'est pas même capable de s'entendre sur la Bosnie

bénéficié jusqu'ici d'un haut niveau gouvernementale (CIG). de protection. Nous le préserverons mieux si nous défendons en commun nos positions, mais comment y parvenir si on réduit pen à on entretient la fiction d'un do- Seine-Moritime.

ANS le marasme ac-maine social placé hors compétence tuel, même les plus européenne ? Bref, à quoi bon l'Eu-Européens d'entre rope si elle doit, au mieux, être celle des anti-européens?

J'ai voté et fait campagne pour le ment au cœur de beaucoup de nos traité de Maastricht. Non par amour pour chaque détail de celuitaire : le dollar fluctue au gré des in-térêts américains ; cela fait mal à notre économie comme à celle des l'arrêt de toute construction europécime. Aujourd'hui, certains nous proposent de dénoncer ce traité : je n'en suis pas, dans la mésure où un recul aussi cinglant risquerait de durer des décennies - on se souvient tique aussi, l'Europe devrait consti-tuer un pôle d'équilibre et de déve-européenne de défense. Pour aueuropéenne de défense. Pour autant, j'ai conscience qu'il faut donner un sérieux coup de barre et corriger rapidement la trajectoire européenne : c'est ce à quoi devrait En matière sociale, nous avons servir l'actuelle conférence inter-

Lire la state page 14

peu le service public sous les coups Laurent Fabius, ancien prede boutoir de la concurrence et si mier ministre, est député (PS) de

## Le Don Quichotte de la Corse



LE MAIRE communiste de Sartène, sous-préfecture de la Corsedu-Sud, est sans doute l'élu le plus respecté de son île, mais aussi le plus menacé. Dominique Bucchini s'élève contre la Mafia, les clans et les nationalistes. « Pour nous, la France, argumente-t-il, c'est Paoli recu par Robespierre. L'adhésion de la Corse à la nation française est une adhésion à la République ! »

| ternational2    | jens             |
|-----------------|------------------|
| acce            | Agenda           |
| <b>ciété</b> 11 | Abomements       |
| ri200513        | Météorologie     |
| met17           | Cature           |
| 100 metrices18  | Guide calturel   |
| ances/marchés19 | Communication    |
| jourd'hai 2     | Radio-Television |
|                 |                  |

cusent de vouloir remettre en cause 7 septembre, dans six grandes villes, « l'Etat social ». Tandis que la coalition au pouvoir veut mettre en voyer un message au gouvernement route son plan d'austérité, les diri-

nelles de la négociation, notamment en matière de salaires. • SELON la politique budgétaire ne devrait L'OCDE, l'économie allemande est

geants d'entreprises sont en train pourtant en train de repartir et son d'abandonner les voies traditioncélérer en 1997. Mais la prudence de pas améliorer la situation sur le mar-

ché de l'emploi. Le taux de chômage, qui dépasse maintenant les 10% de la population active, contre 9,4% en 1995, pourrait, toujours seion l'OCDE, atteindre 10,4% en 1997.

Boris Eltsine 2 21

du cœur à la fin

# Les syndicats allemands se mobilisent pour défendre l'Etat-providence

Ils appellent à une grande manifestation, samedi 7 septembre, pour le respect des fondements du « capitalisme social », remis en cause, selon eux, par le plan d'austérité du gouvernement et par la nouvelle agressivité du patronat

BONN de notre correspondant Oui au travail et à la justice sociale » : tel est le mot d'ordre que les syndicats allemands se sont donné pour leur nouvelle « journée d'action » contre les projets d'économies du gouvernement de Bonn. La fédération des syndicats allemands (le DGB) a appelé ses membres à exprimer leur colère contre l'austérité, samedi 7 septembre, dans six grandes villes allemandes, A Dortmund, Hambourg, Stuttgart, Berlin, Leipzig, et Ludwigshafen, les salariés descendront dans la rue pour dénoncer le démontage de l'Etat social » et la remise en cause des avantages acquis, notamment la réduction des indemnités salariales en cas de maladie, et l'assouplissement de la protection contre les licenciements abusifs. Les syndicats esti-

ment que les projets d'économies

budgétaires de la coalition au pou-

voir en cours d'adoption au Parle-

de République » et remettent en cause les bases du consensus social allemand.

Le succès de cette nouvelle s ioumée d'action » se mesurera à l'ampleur de la mobilisation syndicale: une précédente manifestation, le 15 juin, avait déjà réuni 300 000 personnes dans les rues de Bonn, et avait été considérée comme le plus grand défilé syndical en Allemagne depuis des décennies. Cette fois-ci, l'enjeu de la protestation syndicale est double : dénoncer l'adoption par le Parlement allemand des lois qui sont à la base du plan d'austérité du chancelier Kohl, mais aussi, et à plus long terme, défendre le maintien de la cohésion sociale.

Ouel que soit le succès de leur nouvelle démonstration, les syndicats savent qu'ils n'ont pas les moyens de bloquer le plan d'austérité. Les diverses lois préparées par la majorité parlementaire CDU/

ment annoncent un « changement CSU/FDP devraient être adoptées sans surprise au Bundestag, le 13 septembre. Il s'agit notamment d'un abaissement du montant des indemnités salariales en cas de maladie (à 80 % du salaire brut), mais également du relèvement de l'âge de la retraite de 60 à 63 ans à partir de 1997, ou de la liberté de licencier offerte aux petites entreprises de 5 à 10 salariés...

Autant de lois contre lesquelles le Bundesrat, la Chambre de repréntation des Länder, dominée par le SPD, n'a pas les moyens d'opposer son veto. Le Bundesrat aura son mot à dire un pen plus tard, cet automne, dès lors qu'il sera question d'aborder les aspects fiscaux des réformes en cours. Impuissants face à la logique de

l'austérité gouvernementale, les syndicats entendent, en deuxième lieu, adresser un message au patronat, accusé de vouloir s'inspirer

des méthodes capitalistes \* à l'américaine » afin de répondre aux nouvelles donnes de l'économie mondiale. L'enjeu de la protestation du 7 septembre sera donc la sauvegarde de la « société du consensus », comme le soulignait le président du syndicat de la chimie, Hubertus Schmoldt, dans un entretien paru, le 5 septembre, dans la Süddeustche Zeitung. En remettant en cause le montant des indemnités salariales pour maladie afin d'alléger les colits des entre-prises, le législateur allemand intervient directement dans la sacrosainte « autonomie » des partenaires sociaux. Il menace ainsi d'ébranier un des piliers du système coopératif, qui est à la base du « capitalisme rhénan »: telle est l'analyse des syndicats allemands, qui se battent pour que les règies du jeu continuent à être respectées dans cette période de

Le patronat, il est vrai, adopte de

plus en plus souvent la méthode de la confrontation pour imposer ses vues. Dernier exemple en date : la fédération de l'industrie du bâtiment vient d'annoncer, le 30 août, qu'elle remettait en cause de manière unilatérale les conventions collectives en cours dans les Lander d'ex-RDA. L'objectif : renoncer aux augmentations de salaires prévues pour la rentrée. Cette rupture de contrat est exceptionnelle. Elle traduit bien les métamorphoses de la « société du consensus » actuellement en cours. Au nom de la baisse des coûts salariaux imposée par les difficultés de la conjoncture, les patrons allemands semblent tentés d'abandonner, peu à peu, les voies traditionnelles du compromis. Au lieu de chercher un accord autour d'une table de négociations, les partenaires sociaux font de plus en plus appei aux tribunaux pour résoudre leurs conflits. Le syndicat du bâtiment a ainsi déposé une plainte contre le

patronat devant le tribunal du travail de Wiesbaden. Il y a quelques semaines, le syndicat IG Metall a perdu un procès contre une entreprise de Hesse qui avait négocié directement une baisse des salaires avec ses salariés, sans passer par l'intermédiaire du syndicat...

Certes, un long conflit social dans le secteur du commerce de détail (3 millions de salariés) vient de se conclure sur un accord salarial. Mais d'autres échéances importantes approchent. Dans le secteur-clé de la métallurgie, mais aussi dans les services publics, les employeurs pourraient à leur tour remettre en cause les conventions collectives en cours afin d'obtenir l'application de la nouvelle loi sur paisse des indemnités salariales en cas de maladie. Toutes les conditions sont réunies pour que l'automne soit « chaud » outre

Lucas Delattre

455

**25.** 17. ( 2. 1)

PROBLEMS OF ANY ARROWS A

Mil · The

II. 1777

42700 m ...

G Walls

Angel .

Bearing of

All Control

## L'OCDE estime nécessaires de gros sacrifices dans un système de protection sociale trop coûteux

L'ÉCONOMIE allemande est en train de repartir. Au deuxième trimestre, le PIB (produit intérieur brut) a fortement progressé : de 1,5 % par rapport au premier trimestre et de 1,2 % par rapport à la période correspondante de 1995. Il n'y a pas là qu'un feu de paille: dans sa dernière étude consacrée à l'Allemagne, l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) prévoit une accélération progressive du rythme de croissance en 1997. Après l'inquiétante baisse de régime de 1995, un tel pronostic est plutôt réconfortant puisque la santé des économies européennes, celle de la France en particulier, dépend beaucoup de l'économie alle-

La reprise en Allemagne n'est pas seulement un vœu de ses voisins ou des grandes organisations internationales, inquiètes de l'incapacité manifestée par l'Europe à renouer avec une croissance economique dont profite le monde entier. Les dernières enquêtes des instituts de conioncture allemands confirment que le climat des affaires a continué de nettement s'améliorer cet été : les carnets de commandes se regarnissent, notamment à l'exportation pour les biens d'équipement. De plus, la Bundesbank s'est sentie autorisée à assouplir sa politique monétaire, le taux d'inflation annuelle revenant progressivement à 1,5 %, ce qui correspond grosso modo à la stabilité des prix. Enfin le taux de change nominal du deutschemark s'est déprécié de 4 % environ depuis le début de l'année vis-à-vis des principaux d'autant plus que la politique bud-

préciation intervenue en 1995. La modération salariale récente, conjuguée à la dépréciation du mark, laisse espérer une mellieure rentabilité des entreprises. Tout ceci étant dit, le risque existe d'une qu'espéré. L'OCDE, qui prévoit une croissance du PIB de 2,4 % en 1997, après + 0,5 % en 1996, note que l'investissement, qui d'habitude repart à la suite de la reprise des exportations, pourrait cette année encore faire défaut : « La pression des coûts a été réduite mais pas supprimée ; la demande continue de baisser dans le secteur de la construction et la chute des taux d'intérêt à long terme en 1995, à la suite de l'augmentation enregistrée en 1994, s'est partiellement inver-

MONTÉE CONTINUE DU CHÔMAGE D'une façon générale, la faiblesse de l'investissement en Allemagne, qu'on a longtemps interprétée comme le contre-coup normal de l'augmentation extrêmement forte des dépenses d'équipement au moment de la réunification, semble surtout s'expliquer par la faible rentabilité des capitaux investis ces dernières années : salaires, taux d'intérêt, taux de change, ont trop augmenté. Les intentions d'investissement des chefs d'entreprise se sont donc fortement dégradées. S'est ajouté l'effondrement de l'activité dans le secteur de la construction, qui constituait le principal moteur de la croissance outre-Rhin.

La prudence s'impose donc.

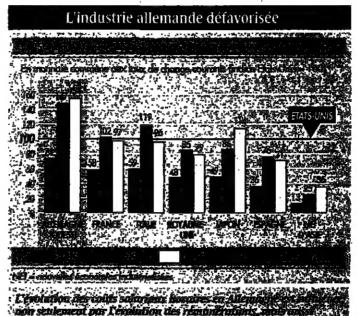

gétaire « devrait prendre un tour plus restrictif dans le courant de l'année et surtout en 1997, non seulement en Allemagne mais aussi dans les pays européens », ce qui n'améliorera pas, à court terme en tous les cas, la situation sur le marché de l'emploi. Un taux de croissance du PIB de 2.4 % l'année prochaine serait de toute façon insuffisant pour faire baisser, ou même pour stabiliser, le taux de chômage qui dépasse maintenant les 10 % de la population active, après 9,4 % en 1995, et pourrait. selon l'OCDE, atteindre 10.4 % l'année prochaine. Quoi qu'il en teurs structurels et non conjonctu-

soit du taux de croissance de 1997. le problème allemand n'est pas tant celui d'une amélioration de la conjoncture que celui de réformes de fond à accomplir. C'est en tous les cas le jugement porté par les experts de l'OCDE, pour lesquels les perspectives d'expansion à long terme « sont plus aléatoires, en raison de problèmes structureis liés (...) aux coûts de l'industrie allemande aui ont contribué à saper la confiance des entreprises ». Et d'ajouter que, contrairement aux observations qui avaient été faites précédemment, « ce sont les facsif dans le raientissement actuel ». Ainsi, plus peut-être que l'ap-

préciation du mark, ce sont les usses des salaires, des impôts, des charges sociales, qui exde l'industrie allemande sur les marchés étrangers, seules les exportations de biens d'équipement progressant encore rapidement, plus d'ailleurs vers l'Asie, l'Amérique du Sud et les pays de l'Est que vers les pays de l'Union euroéenne et les États-Unis, zone où es ventes ont même sensiblement régressé. Ce malaise allemand, qui n'est pas apparu brusquement, se traduit concrètement, depuis 1983, par un redéploiement de la production allemande vers l'étranger. En 1995, les investissements directs allemands hors frontières ont augmenté de 78 % pour atteindre 48 milliards de marks, soit l'équivalent de 160 milliards de francs, beaucoup plus que les in-

Le gouvernement Kohl a décidé. on le sait, de porter le fer dans la plaie en annoncant, à la fin du mois de janvier, une stratégie à long terme destinée à rendre sa compétitivité à l'industrie allemande. Stratégie construite sur une balsse des prélèvements obligatoires (réduction des prélèvements fiscaux et sociaux) et un treinage de la dépense publique. « Les mesures annoncées constituent un pas important (...). Cela ne sera probablement pas facile, mais il va falloir de toute manière procéder à des réformes fondamentales », note l'OCDE, qui souligne que l'orientation de la politique budgétaire restera incertaine aussi longtemps que les Länder n'auront pas donné leur accord aux sacrifices demandés. Sacrifices qui apparaissent d'autant plus indispensables qu'en Allemagne le système fédéral « introduit sans doute une distorsion à la hausse dans les dépenses » des régions.

NOMBREUX ABUS » ...

Pour les économistes de l'OCDE, la maîtrise de l'évolution des dépenses publiques ne sera possible que si des décisions énergiques sont prises dans quatre domaines : retraites, santé, subventions d'Etat, dépenses liées au chômage et à l'emploi. L'OCDE estime que la proposition gouvernementale de relever l'âge de la retraite ne se-ra pas suffisante et qu'il fandra, à moven terme, limiter les droits à prestation. « Il est donc indispensable que des mesures soient prises des maintenant pour encourager le développement des régimes de retraites complémentaires. »

En ce qui concerne les dépenses de santé, le rapport de l'OCDE souligne le coût particulièrement

tamment le paiement des cures thermales et les congés de maladie, système conduisant «à de eux abus ». L'une des priorités de l'Allemagne devrait être, selon le rapport, de réformer sa fiscalité, notamment les impôts sur le revenu, sur les sociétés et sur la fortune. Mais la dépense publique ne pourra être durablement freinée qu'au prix de coupes draconiennes dans les subventions qui protégent de vieilles structures et dans certains transferts qui « encouragent de longues périodes

#### Respect ou non des critères de Maastricht?

L'OCDE prévoit pour l'Allemagne un déficit des administrations publiques de 4% du PIB cette année et de 3,4 % en 1997. (3 %) imposées par le traité de Maastricht pour faire partie de l'Union monétaire en 1999. Cette estimation « ne prend en compte qu'une partie des mesures d'économies décidées par le gouvernement », notent les ministres de Péconomie - Glinter Rexrodt - et des finances - Theo Waigel, -

dans un communiqué conjoint. Dans son étude, l'OCDE précise en effet que ses prévisions ne premient en compte que les mesures adoptées ou décidées. « S'Il Maastricht en matière de déficit en 1997 », note l'OCDE. Le problème est de savoir dans quelle mesure ce programme sera appliqué, notamment pour ce qui concerne les Länder extremement réticents vis-à-vis de plusieurs mesures d'économies.

de chômage ». Le rapport ne cache pas que les pratiques allemandes sont là trop généreuses ou plutôt trop coûteuses, ajoutant qu'il faudrait peut-être envisager de res-treindre encore la possibilité de refuser des offres d'emploi (maigré cette liberté, on ne se présente qu'une fois par trimestre aux caisses de chômage) ainsi que d'inciter davantage les travailleurs à bas salaires à accepter des emplois moins bien rémunérés ou à peine mieux que ceux qui sont offerts. par les programmes d'assistance.

Si Pon a bien compris, l'OCDE reproche à l'Allemagne de vivre trop douillettement alors même que des concurrents venus de l'autre bout du monde out commencé de lui arracher clients et marchés.

7'hebdo de michel field

LES LYCÉENS NE SECHENT PAS LES COURS, ILS RENCONTRENT LA CLASSE POLITIQUE À L'HEBDO.

L'HEBDO FAIT SA RENTRÉE SUR CANAL+.

LE SAMEDI À 12 H30, EN DIRECT ET EN CLAIR. REPORTAGES, RUBRIQUES, QUESTIONS ET RECREATION... UNE HEURE DE PERTINENCE ET D'IMPERTINENCE MENÉE RONDEMENT PAR MICHEL FIELD. LA PREMIÈRE, SAMEDI 7, AVEC JACQUES BARROT, MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES QUI PARLERA DE L'EMPLOI ET AUSSI DES AUTRES SUJETS DE L'ACTUALITE.

Pendant qu'on regarde CANALT au moins on n'est pas devant la télé.

Le Japon s'ach

# Boris Eltsine a annoncé qu'il sera opéré du cœur à la fin du mois de septembre

La maladie du président intensifie la lutte pour le pouvoir

Le président russe a mis fin à des mois de silence et de rumeurs sur son était de santé en annon-cant lui-même, jeudi 5 septembre, qu'il allait su-

sident ».

même à déjà en des ennuis car-

diaques, s'est imposé au fil des se-

maines d'absence du président

malade comme un « vice-pré-

L'autre prétendant au trône, le

général Alexandre Lebed, a aussi su profiter du vide du pouvoir pour

faire, depuis sa nomination comme

secrétaire du Conseil de sécurité

puis comme représentant de Mos-

con en Tchétchénie, une ascension

politique fulgurante. Ses alliés ont

annoncé jeudi la création d'un

nouveau mouvement politique

(« Pour la vérité et l'ordre ») de sou-

tien au général, qui a « la meilleure

La visite que le chanceller al-

lemand a prévu de rendre, sa-

medi 7 septembre, à Boris Elt-

sine dans sa résidence de

Zavidovo, a été maintenue en

dépit de l'état de santé du pré-

sident russe. Ce dernier Pa Ini-

même confirmée en annonçant

à la télévision sa prochaine opé-

ration. Les dirigeants russes ont,

depuis la fin de l'ex-Union sovié-

tique, développé une relation particulière avec Bonn. Cette vi-site a été évoquée vendredi par

le chanceller avec le chef de la diplomatie américaine, Warren

Christopher, arrivé à Bonn après

être passé par Londres et Paris. Le président Eltsine veut abor-

der avec Helmut Rohl le sujet

des frappes aériennes américaines en Irak, que les Russes ont condamnées. L'essentiel des

entretiens doit être consacré à

la future architecture de sécuri-

haltent relancer les négocia-

santé de tous les acteurs politiques »,

selon l'un des fondateurs de cette

du général Lebed, aux incertifudes

du pouvoir, un troisième candidat

crédible à la présidence, le maire

de Moscou, Iouri Louikov, réélu en

juin avec plus de 80 % des voix, a lancé jeudi une violente attaque

contre le général Lebed et l'accord

de paix qu'il a signé en Tchétché-

nie. « Je considère les documents si-

gnés [par Alexandre Lebed] comme

un acte de capitulation des forces

armées devant des bandits », a dé-

De son côté, le nouveau chef de

l'administration présidentielle,

Anatoli Tchoubals, s'est vu confier

par Boris Eltsine le rôle de

« régent », selon l'expression de

l'ex-âme damnée du chef de l'Etat,

Alexandre Korjakov. Le jeune et

impopulaire Tchoubais n'a vrai-semblablement aucune chance de

succéder à Boris Eltsine. Mais il

pourrait devenir le « faiseur de

rol », un des hommes-clés de la

prochaîne campagne présiden-tielle, que l'« officialisation » de la

maladie du Boris Eltsine n'a fait

claré le maire de Moscou.

Face à la montée en puissance

tions à ce sujet avec Moscou.

Visite maintenue

du chancelier Kohl

MOSCOU

Sendre l'Etat-provie

The second of

Heath Sale of the

**₩**(\$199.00 00 00

American .

and the second of the second

Y MALTE

The Table 12 CHIEF C. A.

or product of

The second of the

n. 11-5%

、"妈啊"。一样生

and the second

1 - 12 (222)

. . . . . . .

17:12 B. 18:1

. .. LE TERRE

Silver desired to the

1 mm m. 1

Annual Committee of the Committee of the

The second secon

enter the second

1-1-5-50

de notre correspondant Assis dans un large fauteuil dans sa résidence « de vacances » au nord de Moscon, le président russe Boris Eltsine a mis en partie fin, jeudi 5 septembre, sur le ton d'une conversation ordinaire, à plus d'un an de spéculations, à des mois de mensonges officiels et à un été de rumeurs, fermement démenties par le Kremiin, sur son état de santé. Le visage marqué, rouge et bouffi, la voix trafnante et hésitante, le président russe, âgé de soizante-cinq ans et jusque-là offi-ciellement victime d'une « juigue colossale » post-électorale, a déclaré, lors d'un entretien de cinq minutes diffusée par les télévisions nationales: « On m'a fait des examens. Et au cours de ces examens, on a découvert que Javais une maladie du cœur. La recommandation des médecins - de nos médecins -, c'est soit une opération, soit un trovail passif. Le travail passif ne m'a jamais convaincu, a poursuivi le président. C'est pourquoi le mieux pour moi est une opération et un rétablissement complet - comme ils qu'il convient au président de subir

Annonçant, après des semaines de silence et de retraite, qu'il allait Le président a aussi exploité cette subir une intervention chirurgicale « probablement fin septembre », la Bourse de Moscou, pour asseoir et non lui-même – qui promet-c'est-à-dire moins de trois mois son image de « démocrate ». « Je après sa réélection pour quatre veux que nous ayons une société de ans, le 3 juillet, le président russe veix. Il n'y a pas de raison de can'a pas précisé de quel genre cher ce que l'on avait l'habitude de d'opération il s'agissait. Il n'a pas cacher», a-t-il dit, en faisant allu-dit non plus combien de temps il sion à la pratique du Kremlin de dit non plus combien de temps il sion à la pratique du Kremlin de risquait de s'absenter de la scène qualifier de « réproidissements » on publique, ni si, pendant cette de « rhumes » les plus graves enpériode, il conflerait l'intérim à son mis de santé des dirigeants. premier ministre, Viktor Tchemomyrdine, comme le prévoit la DÉCOUVERTE « RÉCENTE » Constitution. («Dans tous les cus, Constitution. («Dans tous les tus, quand le président de la Rédération 1995, à en deux incidents carde Russie n'est pas en inesure d'exerde Russie n'est pas en inesure d'exercer ses fonctions, celles-ci sont tem- n'a pas craint d'affirmer qu'on lui porairement exercées par le chef du · avait « récemment découvert » une gouvernement », article 92-3). Signe maladie du coeur, gommant le fait que le vieil ours malade a encore qu'il s'était sciemment représenté des ressources politiques, Boris Eltsine a préféré tenter de transfor- uns malgré ses graves ennuis de gouvernement assure l'intérim mer cette annonce spectaculaire en santé. Le maître du Rremlin a trouun coup politique. Il a insisté sur le vé une explication assez fantaisiste



tervention chirurgicale recommandée par « nos médecins ». « Je ne veux pas aller à l'étranger. Notre de réaliser cette opération. Je pense me l'ont promis – phướt que le tra-vail passif. » cette opération dans son propre pays. l'espère avoir le soutien des Russes », a déclaré le chef de l'Etat. annonce, qui a aussitôt fait chuter

Pourtant, Boris Eltsine, qui, en pour un second mandat de quatre caractère « national » de cette in- pour expliquer le « choix » de cette tion. Le premier ministre, qui lui-

intervention que tout le monde à Moscou attendait après sa réflection. Il a dit préférer subir une opécentre cardiologique est très capable ration pour être « complètement ré-

Déjà, les prétendants au Kremlin se préparent à succéder, plus rapi-

tabli » plutôt que d'être obligé de passer à un mode de travail jusque-là encore inconnu et qu'il juge lui-même « peu convaincant»: le «travail passif». Cepen-dant, le président russe a laissé entendre que c'étaient les médecins taient un succès total d'une intervention, qui, selon un porte-parole du Kremlin cité par l'AFP, serait « moins sérieuse qu'un pontage » (pose d'une artère de dérivation).

dement que prévu, à Boris Eltsine, qui, de toute façon, ne pourra se représenter en l'an 2000. Le premier ministre Viktor Tchernomyr-dine, qui incarne les intérêts de la té en Burope et à l'élargissement « nouvelle nomentiatura », bénéfi- de l'Otan. Les Occidentaux soucie d'une position de force et aura, en cas de malheur, quelques mois pour tenter de gagner en popularité. Seion la Constitution, en cas d'« interruption anticipée de la charge » présidentielle, le chef du pour un délai de trois mois avant Porganisation d'une nouvelle élec-

EN ANNONCANT qu'il souffrait d'une « maladie du cœur », Boris Eltsine n'a fait que confirmer une donnée comme depuis longtemps. Pour autant, il ne lève en rien le mystère : de quelle maladie s'agit-il? Que vont tenter les chirurgiens du centre cardiologique Tchazov situé à la périphérie de Moscou? S'agira-t-il d'un pontage ou d'une valvuloplastie? Seront-ils, en d'autres termes, conduits à traiter une affection grave des artères coronaires nécessitant une dérivation vasculaire ou réaliseront-ils une simple intervention sur une des valves, malformée, du muscle cardiagne? Rien, dans les déclarations du président russe, ne permet de trancher entre ces deux hypothèses, les plus vraisemblables compte tenu de ce qui

E ISCHÉMIE » ET « ANGINE DE POTTRINE » Boris Eltsine a été hospitalisé à deux reprises durant l'année 1995, en juillet et en octobre. Au teume de la première intervention, on parla officiellement dans son entourage d'«ischémie» et d'« angine de poitrine », deux conséquences d'une insuffisance coronarienne. Cette situation pathologique est due à un apport sanguin insuffisant du muscle cardiaque à la

généralement réalisée dans ce type de situation.

Jean-Yves Nau

# nationale » en Algérie, les 14 et 15 septembre

ALGER. La « conférence de l'entente notionale », qui doit rassembler les autorités et la classe politique, se tiendra les 14 et 15 septembre. Le président Liamine Zeroual vient de lancer les invitations aux dirigeants de partis, aux « personnalités nationales », aux responsables geants de paros, aux « personantes nanonates », aux responsables d'associations et d'organisations qui ont participé, depuis le printemps dernier, au dialogue politique, a indiqué, jeudi 5 septembre, un communiqué de la présidence. Cette conférence devra fixer les règles des prochaines échéances électorales – référendum sur la révision de la Constitution, scrutins législatif et communal - et de la recherche d'un consensus entre le pouvoir et l'opposition, tout en constituant « une opportunité à la réconciliation nationale que le peuple reven-dique », selon l'agence officielle de presse APS.

« Conférence de l'entente

Plusieurs formations politiques ont déjà annoncé qu'elles boycotte-raient la conférence, l'estimant incapable d'arrêter les violences qui déchirent le pays. - (AFP.)

### Les patrons de quinze grands groupes britanniques défendent la monnaie unique

LONDRES. Les patrons de quelques-unes des plus grandes entreprises installées en Grande-Bretagne viennent de mettre en garde le premier ministre britannique contre l'attitude des eurosceptiques qui militent contre la participation du pays à la monnale unique. « Prutiquer une politique de la chaise vide à la table des négociations impliquerait que les intérêts britanniques ne seraient pas représentés alors que des décisions cruciales sergient prises », écrivent, dans une lettre ouverte publiée par le Financial Times, les responsables de firmes comme British Petro-leum (pétrole), Unilever (agro-alimentaire), British Aerospace (aéro-nautique), Glaxo Wellcome (pharmacie) et Guinness (agro-alimen-taire). Le chanceller de l'Echiquier, Kenneth Clarke, «poids-lourd» pro-européen du gouvernement, a immédiatement déclaré que ces patrons avaient « totalement raison ».

ESPAGNE: Le Tribunal suprême a refusé de se prononcer pour des raisons de procédures, jeudi 5 septembre, sur la convocation comme témoin ou inculpé de Felipe Gonzalez, ancien chef di gouvernement, dans l'affaire des GAL (Groupes antiterroristes de dibération). qui provoqua la mort de vingt-sept personnes entre 1983 et 1987. Les onze magistrats ont renvoyé le dossier au juge d'instruction Eduardo Moner et ils ne devraient pas se prononcer sur le fond avant plusieurs

■ ETATS-UNIS: la Malson Blanche a salué, jeudi 5 septembre comme un avertissement à tous les terroristes le verdict de culpabilité prononcé, par un tribunal fédéral de New York, à l'encontre d'un Pakistanais de 28 ans, Ramzi Youssef, reconnu coupable avec deux complices de complot terroriste anti-américain. Selon l'accusation ils ont voulu faire sauter en vol douze avions de ligne américains reliant l'Asie à la Californie ; la sentence sera prononcée le 5 décembre.-

■ Le sénateur de Californie, Dianne Feinstein, a demandé, mercredi 4 septembre, au ministère de la justice l'ouverture d'une enquête sur les accusations du San Jose Mercury News, selon lesquelles la CIA aurait contribué, dans les années 80, à fournir du « crack » aux gangs de Los Angeles pour financer les rebelles « Contras » nicaraguavens. Tout en indiquant qu'il n'y avait aucune preuve quant à l'implication de ses services dans un quelconque trafic de drogue, le directeur de la CIA, john Deutch, a ordonné à l'inspection générale de l'agence l'ouverture d'une enquête sur les allégations du journal californien. - (AFR, AR)

CHINE : dans un entretien accordé à Alain Pevrefitte dans le Figuro du 6 septembre, le chef de l'Etat Jiang Zemin assure que les relations sino-américaines « ont tendance à s'améliorer (...)ces derniers temps, grâce aux efforts de part et d'autre ». Le numéro un chinois confirme en outre que le Conseil législatif (Legco) de Hongkong « devra cesser son mandat » après le 1º juillet 1997 - date de la rétrocession de la colonie à Pékin. Il refuse enfin de créditer les autorités taiwanaises de la moindre sincérité » en matière de politique de rapprochement entre les deux rives du détroit de Formose.

## Le mystère médical reste entier

est connu de son passé médical.

suite d'un rétrécissement du diamètre des artères coronaires, lui-même dû, le plus souvent, à la présence de plaques d'athérome sur les parois internes de ces artères. L'absence de données précises sur les enreeistrements électrocardiographiques et sur les images de l'anglographie qui ont dû être pratiqués lors de ces deux hospitalisations interdit de situer l'étendue des lésions tissulaires cardiaques dont souffre le président russe. Elle interdit de la même manière d'affirmer que les chirurgiens cardiologiques moscovites vont pratiquer un pontage, intervention chirurgicale

Le fait que l'un de ses porte-parole fasse valoir jeudi 5 septembre que cette opération du cœur sera « moins sérieuse qu'un pontage » pourrait laisset penser qu'il s'agira d'une intervention sur l'une des valves (aortique ou mitrale) du cœur présentant une malformation acquise à l'origine d'une insuffisance cardiaque. Selon certains observateurs, des éléments de la biographie du président russe (une infection bactérienne durant son enfance) pourraient conforter ce qui n'est encore qu'une hypothèse.

Jean-Baptiste Naudet

## Le Japon s'achemine vers des élections anticipées

TOKYO

de notre correspondant Plusieurs dirigeants du Parti libéral-démocrate (PLD), principale teurs incitent le PLD à dissoudre formation de la coalition gouvernementale, ont indiqué, jeudi 5 septembre, que le premier ministre Ryutaro Hashimoto envisageait une dissolution de la Diète à du progrès (NPP), qui a lancé une la fin du mois. L'ensemble de la presse retient le 20 ou le 27 octobre comme les dates possibles ral du PLD, Koichi Kato, et l'impod'élections législatives anticipées. Le premier ministre devrait s'entretenir de cette question avec les dirigeants des deux autres formations de la coalition : le Parti socialdémocrate (PSD) et le Parti pion-

M. Hashimoto attendraît le rémanche 8 septembre à Okinawa, PLD et ses alliés de la coalition.

sur la présence militaire américaine, pour arrêter sa décision. Mais, d'ores et déjà, plusieurs facrapidement la Chambre basse. La vie parlementaire est paralysée par les menées de la principale formation d'opposition, le Nouveau Parti offensive sur deux plans : l'affaire de pots-de-vin du secrétaire génépulaire relèvement de 3 à 5 % du taux de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), dont il préconise le maintien à son niveau actuel. La rebuffade probable par les habitants d'Okinawa contre la politique gouvernementale concernant la présence américaine risque en outre sultat du référendum du di- d'envenimer les rapports entre le

formuler des options claires, ni le Parti pionnier, en butte à la dissi- rallieront son jeune frère Kunio, dence de certains de ses membres membre du NPP, et dix à quinze qui ont annoncé leur intention de députés. « Réformiste » - ce qui rallier le parti en cours de forma- n'est pas très original à l'heure action de Yukio Hatoyama, n'ont guère intérêt à se présenter devant les électeurs : nouveau réalignement des forces politiques, l'initiative de M. Hatoyama, ancien se- à la société civile » -, mais conserve crétaire général du PP, ébranle non seulement son parti d'origine mais aussi le camp socialiste, dont certains membres sont tentés de le re-

Relativement jeune pour la vie grande lignée d'hommes poli- Japon. tiques : son grand-père fut premier ministre et son père ministre des

Ni les socialistes, incapables de affaires étrangères. A son parti, qui sera créé vers le 20 septembre, se tuelle-, le nouveau parti de M. Hatoyama se réclame d'idées dans l'air du temps - « non » à la suprématie de l'économie » ; « oui » une image floue sur l'échiquier po-

L'imbroglio de la création de ce parti et le jeu du NPP pour en faire son satellite n'incitent guère à penser qu'il constituera l'embryon de politique nippome (quarante-neuf ce troisième pôle politique de ans), M. Hatoyama est issu d'une souche libérale qui fait défaut au

Philippe Pons



# هكذ (من رالإمل

# Paris « a violé les valeurs du peuple français » en refusant de condamner Bagdad, affirme M. Talabani

Dans un entretien au « Monde », le chef de l'Union patriotique du Kurdistan estime que l'offensive irakienne n'est pas terminée

Des combats ont éclaté, jeudi 5 septembre, entre factions kurdes, autour de la localité de Degala, à vingt kilomètres au sud-est d'Erbii,

dans le nord du Kurdistan irakien. A Washington, des militaires américains affirment que

dans ce qui semble être un « retrait généralisé ». Dans un entretien au Monde, lalal Talabani, chef de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), cri-

héran pour l'aider dans cette

passe difficile? « Nous sommes

encore sous la protection des Etats-

Unis et de la Grande-Bretagne, ré-

pond-il, mais si cela change, et si

l'agression irakienne continue,

nous serons prets à appeler n'im-

Pour le moment, toutefois,

M. Talabani envisage une plus

autres partis kurdes, communiste,

islamiste, socialiste et l'opposi-

tion irakienne, notamment chilte.

ont vîngt mîlle soldats en Iran qui

pourraient nous aider. » M. Tala-

bani fait allusion aux brigades

Badr, constituées de soldats ira-

kiens qui avaient fait la guerre

entre l'Iran et l'Irak, restés en

Iran, et qui forment, aujourd'hui,

l'Assemblée suprême de la révo-

lution en Irak (ASRII), de l'ayatol-

lah Baker Hakim. A ce jour, toute-

fois, malgré les demandes

kienne, l'Iran n'a jamais permis à

Selon M. Talabani, dont les pro-

pos sont largement corroborés à

Erbil; l'opposition irakienne, qui

s'était réfugiée au Kurdistan, a été

la plus grande victime de l'in-

cursion trakienne. « Massoud Bar-

zani affirme le chef de l'UPK, a

fait un accord avec Bagdad à ce

sujet. Il a laissé la sécurité ira-

kienna s'emparer: de l'opposition =

arabe et lui s'occupe des Kurdes \* .

ces brigades de se déployer au

répétées de l'opposition chiite ira-

des unités militaires au service de

« Les chiltes sont très bien, dit-il. Ils

grande coopération avec les

porte qui pour nous défendre. »

tique sévèrement la France, qui, selon lui, a ba-foué « les principes et les valeurs du peuple français » en refusant de condamner Bagdad.

moignages d'habitants d'Erbil, réter. Oui, martèle-t-il, il y a des bufugiés aujourd'hui à Souleimareaux officiels iraniens du Croissant-Rouge, de l'administration. niyé, confirment un certain nombre d'exécutions sommaires, qui s'occupent des problèmes de en pleme rue, ou autour d'Erbil, frontière, mais aucune présence de personnes arrêtées par la sécurité irakienne qui opère avec Serait-il prêt à faire appel à Té-

> Dans ces conditions, affirme M. Talabani, «il n'est pas question pour nous d'ouvrir le moindre dia-

> logue politique avec le PDR. Ce

des listes nominales. Selon des

sources de l'UPK, trois mille per-

sonnes seraient portées « man-

Des réfugiés confirment les exécutions en pleine rue ou autour d'Erbil de personnes arrêtées par la sécurité irakienne. qui opère avec

des listes nominales

n'est plus un parti nationaliste kurde, ce sont des mercenaires et des agents, et nous n'avons rien à discuter avec eux. Le conflit est plus entre le PDR et l'UPR, mais entre tous les partis kurdes et Saddam Hussein ». Ceux-ci sauront-ils, toutefois, s'entendre et construire, avec l'opposition arabe sumnite et chiite, une résistance crédible au régime de Bagdad? Rien n'est moins sûr, et le Kurdistan risque, désormais, de

payer une nouvelle fois très cher l'incapacité de ses chefs à s'allier.

Françoise Chipaux

La Cour suprême malgache confirme la destitution du président Zafy

> NATROBI de notre correspondant en Afrique de l'Est

La Grande Ile a connu, jeudi 5 septembre, une de ces journées de confusion politique dont elle a le secret. Alors que la Haute Cour constitutionnelle confirmait l'empêchement - voté, le 26 juillet, par l'Assemblée nationale - du président de la République, Albert Zafy. celui-ci annonçait, quelques heures plus tard, à la télévision nationale, qu'il quitterait ses fonctions, le 10 octobre, sans mentionher la décision de la Hante Cour qui

doit prendre effet immédiatement. Selon la Constitution. un président empêché ne peut plus poser sa candidature à un scrutin et, en annoncant sa démission, M. Zafy a paru vouloir devancer l'annonce officielle de son empêchement, se réservant ainsi la possibilité de se représenter. « Il semble que M. Zafy s'y soit pris avec quelques heures de retard » explique un journaliste, qui précise que le discours du chef de l'Etat, prévu pour jeudi à 20 heures, avait été hâtivement avancé à la mijournée. « Si M. Zafy se maintient en place, même jusqu'au 10 octobre. aionte un observateur, ce seruit une espèce de coup d'Etat, car une décision de la Haute Cour est contrai-

L'actuel premier ministre, Norbert Ratsirabonana, qui a été désigné par la Haute Cour pour assurer l'intérim de la présidence, a publié. jeudi dans la soirée, un communiqué signé conjointement par les responsables des forces nationales de sécurité, s'engageant à respecter et à faire respecter la décision des

RÉVOLUTION PROMOUNLLE » Si le départ imminent de M. Zafy

nesacquia da question de sa candidature à l'élection présidentielle - qui devrait être organisée dans un délai de trente à soixante jours à partir de l'annonce de l'empêchement - reste sujette à interprétation, comme de nombreux points de la Constitution, hâtivement mise au point en 1992.

La Haute Cour, qui doit aussi entériner les candidatures au prochain scrutin présidentiel, a justifié l'empêchement par le fait que M. Zafy avait violé la Constitution en retardant l'adoption de plusieurs lois, et en rattachant aux services de la présidence l'inspection générale de l'Etat, instrument de contrôle de Fadministration. Il lui est aussi reproché, par l'opposition, de n'avoir ni installé le Sénat prévu par la Constitution, ni mis en place un pouvoir judiciaire indépendant.

Artisan de la motion parlementaire d'empêchement, votée par 99 voix sur 138, le président de l'Assemblée nationale, le pasteur Ri-chard Andriamanjato, a déclaré, jeudi dans la soitée, qu'il « tenteruit sa chance » à l'élection présidentielle. Il avait été un allié de M. Zafy lors de la « révolution tranquille » qui avait abouti au départ de Didier Ratsiraka, battu par M. Zafy à l'élection de février 1993.

Jean Hélène

#### SOULEIMANIYÉ

de notre envoyée spéciale « Nous avons été militairement vaincus par l'armée irakienne, mais jamais nous n'avons eu une telle victoire politique devant le peuple kurde. » Dans son fief de Kara-Cholan, à une bonne demibeure de Souleimanivé, le chef de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), Jalal Talabani, n'est pas un homme défait. L'appel de son rival, Massoud Barzani, chef du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), au « principal ennemi du peuple kurde », le président Saddam Hussein, a, à ses yeux, totalement discrédité le dirigeant du PDK, et constitue pour lui-même un succès sans doute plus important que la perte de la « capitale » du Kurdistan autonome, Erbil. « Politiquement, Barzani est mort », dit ce sexagénaire, qui fut lui-même membre du PDK jusqu'en 1975, avant de fonder son propre mouvement.

La priorité de M. Talabani, est toutefois aujourd'hui de « résister à l'agression irakienne et tenter de repousser l'armée de Bagdad à ses positions antérieures ». Conscient de l'infériorité de ses troupes, M. Talabani affirme qu'elles vont se replier pour se regrouper en unités plus mobiles, abandonnant leur ligne de défense statique dans la région stratégique de Degala, à 20 kilomètres au sud-est d'Erbil, où le PDK, soutenu selon lui par l'armée irakienne, tente de s'emparer du demier verrou vers

« Contrairement aux Nations unies et aux Etats-Unis, affirme M. Talabani, nous pensons que l'offensive irakienne n'est pas terminée et que Saddam va faire quelque chose. » Si le chef de l'UPK se déclare « reconnaissant aux Etats-Unis qui comprennent bien Saddam Hussein » d'avoir frappé l'Irak, il estime néanmoins que « l'administration Clinton a rejuit ia même erreur que celle de George

AVEC TOUTE LA DIPLOMATIE

requise pour signifier aux Etats-

Unis qu'ils demeurent pour elle un

« ami et un allié privilégié », la

France a décidé qu'elle « continuero

de participer » au dispositif de sur-

veillance du sud de l'irak, mais...

iusqu'au 32º parallèle seulement,

c'est-à-dire dans la limite du man-

dat assigné, en août 1992, à la force

d'observation de la partie méridio-

nale de ce pays. Elle continuera

aussi de participer à la surveillance

de la zone d'exclusion aérienne im-

posée à Bagdad au nord du 36º pa-

après un entretien entre le pré-

sident Jacques Chirac et le secré-

taire d'Etat américain, Warren

Christopher, cette décision s'inscrit

dans la logique du refus de l'exten-

sion de la zone de surveillance jus-

qu'au 33 parallèle, annoncée, lun-

di, par le président Bill Clinton et le

Michael Portillo. L'interdiction de

nistre britannique de la défense,

Annoncée jeudi 5 septembre,

Bush » en ne frappant pas les quatre divisions de la garde républicaine qui, samedi, ont envahi Erbil. « Ils ont manqué une occasion en or, dit-il, car s'ils l'avaient fait, cela aurait signifié la fin de Saddam Hussein: \* Pourquoi n'ont-ils pas agi ainsi? « Faute d'alternative à son pouvoir, sans doute les Etats-Unis ne veulent pas la fin de Saddam Hussein », ré-

Pourquoi Washington a-t-il choisi d'étendre la zone d'exclusion aérienne du sud de l'Irak et

avec les Américains, affirme M. Talabani, mais ils ne nous disent rien, car ils ne savent pas quoi faire. » Ces critiques adressées aux Etats-Unis restent, cependant, mi-

neures comparées à la « charge » contre la politique de la France. « Le gouvernement français a violé tous les principes et valeurs du peuple français et de son histoire, quand il a dit que Saddam Hussein avait le droit d'envahir Erbil, lance M. Talahani. Les valeurs humanitaires et démocratiques, dont la France est le berceau, sont vic-

#### La Turquie prend des précautions

Les Etats-Unis out donné leur feu vert à la Turquie pour l'établissement d'une « zone de sécurité » sur sa frontière avec l'Irak. Le porte-parole du département d'Etat a expliqué, jeudi 5 septembre, que « le souvernement turc a assuré qu'aucune troupe ne serait stationnée en Irak et que cette zone [de sécurité] serait temporaire ». La Turquie vent créer cette zone pour prévenir des infiltrations de militants du Parti des travailleurs kurdes turcs (PKK) sur son terri-

Côté irakien, selon des responsables de l'ONU présents à Erbil, de nouveaux combats ont éclaté entre le Parti démocratique du Kurdistan (PDK), de Massoud Barrani, et l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), de Jalal Talabani, autour de Degala, tenue par PUPK au sud-est d'Erbil, sans que les troupes irakiennes n'interviennent. « C'est le genre de combats entre Kurdes qui se déroulent régulièrement depuis deux ans », a expliqué un responsable de l'ONO. L'UPK a, en revanche, affirmé que l'Irak avait soutenu le PDK lors de ces der-

survoi imposée, il y a quatre ans, à sitif allié, peut reprendre sa partici-

en commun par les trois pays partir du lundi 9 septembre.

non au nord où ont eu lieu les combats ? « Pour mieux protéger le Roweit », assure M. Talabani, avant d'ajouter : « Les Etats-Unis sont plus intéressés par le pétrole du Golfe que par la survie du peuple kurde. Nous leur avions demandé, avant ces combats, d'étendre la zone d'exclusion aérienne au nord qui, telle qu'elle est, ne protège pas Souleimaniyé. Mais ils nous avaient dit de ne pas nous inquiéter, car ils ne permettraient pas l'attaque sur le Kurdistan. »

Quels sont aujourd'hui les conseils de Washington? « Nous sommes en contact permanent

l'armée trakienne avait été décidée

concernés, c'est-à-dire les Etats-

Unis, la Grande-Bretagne et la

France. Paris avait d'autant moins

de raisons de souscrire à l'extension

du périmètre concerné décidée à

deux que le gouvernement français

n'en approuve pas les justifications

Depuis mardi, Paris avait suspen-

du sa participation à la surveillance

du ciel irakien au nord et l'avait li-

mitée au sud (Le Monde du 6 sep-

tembre) « par mesure conserva-

toire », explique un diplomate.

c'est-à-dire pour pe pas être impli-

qué dans les derniers développe-

ments militaires en Irak. Dès lors

que l'opération américaine était

terminée et que les forces ira-

kiennes semblent en voie d'achever

leur retrait, la France, qui n'a jamais

eu l'intention de se retirer du dispo-

■ MESURE CONSERVATOIRE »

la politique mercantile de Paris. > « Mais, ajoute-t-ll, en fin de compte, la France sera perdante car quand Saddam Hussein partira, elle n'aura pas la sympathie du peuple irakien et spécialement du peuple kurde; s'il reste, ce ne sera qu'après un compromis avec les its-Unis, et il n'y aura alors pas de place pour la France. »

Jalal Talabani cherche à minimiser le rôle de l'Iran, invoqué par le PDK pour justifier son appel à Bagdad. « Il n'y a pas un seul soldat iranien au Kurdistan et chacun

pation sur les bases antérieures, à

Prévue de longue date, la vis

de M. Christopher devait être

consacrée à un tour d'horizon in-

cluant l'architecture de la sécurité

en Europe, la situation en Bosnie, le

processus de paix au Proche-

Orient, et la situation en Irak. Elle

n'aura pas permis de réduire les

distances prises par Paris dès le dé-

but de l'affaire irakienne par rap-port à la position américaine, mal-

« Un des plus grands crimes de ... Barzani, et qui restera à jamais associé à son nom, affirme-t-il, est d'avoir fait que, de refuge, le Kurdistan devienne une tombe pour l'opposition irakienne. » Les té-

La France n'étendra pas sa mission de surveillance aérienne gré ses relations privilégiées avec Washington et malgré les liens que M. Chirac entretient avec M. Clin-

> Paris n'approuve pas non plus le report sine die, à l'initiative de Washington, de l'application de la résolution 986 de l'ONU, communément appelée « pétrole contre nourriture ». Il est aussi hostile à toute résolution du Conseil de sécurité de l'ONU - un texte présenté par la Grande-Bretagne est en discussion au Conseil - qui condam-

#### M. Major vante le « courage » de Washington

Le premier ministre britannique a vivement critiqué, jeudi 5 septembre, les pays qui ont exprimé des réserves face aux bombardements américains en Irak, expliquant que « les Etats-Unis ont été conrageux d'agir comme ils l'ont fait. Je pense que nous avons eu raison de les soutenir et je regrette que d'autres aient choisi de rester dans leurs terriers en cette occasion », a ajouté John Major, qui s'est, cependant, refusé à mettre nommément en cause la France. Le secrétaire au Foreign Office, Malcom Rifkind, a d'autre part mis au défi « ceux qui critiquent les Etats-Unis » de « proposer une stratégie alternative ».

avoir envoyé ses troupes au sol, au fois convaincu à Paris que les trouver une formule « diplomatique» qui dirait la «préoccupation », «l'inquiétude » du Conseil, quant à l'action du gouvernement

nerait explicitement l'Irak pour

Les diplomates français demeurent cependant sereins. Ce n'est pas la première fois, font-ils valoir, que des divergences se font jour entre Paris et Washington. C'est le cas à propos de la Libye, de l'Iran, de Cuba. Cela n'empêche pas des convergences, voire une identité de vues sur nombre d'autres suiets. C'est vrai, avec cette muance : à propos de l'Itak, et à la différence des sujets de convergence. Paris n'est soutenu que par une partie seulement de ses partenaires de l'Union européenne.

Mouna Naim

## Au Burundi, la rébellion hutue se renforce face aux militaires tutsis

#### Des dirigeants du principal parti politique, le Front pour la démocratie, appellent à la lutte armée

#### NATROBI de notre correspondant en Afrique de l'Est

Depuis le coup d'Etat mené le 25 juillet par l'armée burundaise, dominée par les Tutsis, qui a assuré aux dirigeants de cette minorité ethnique le contrôle du pouvoir, l'évolution était prévisible. Des responsables du Front pour la démocratie au Burundi (Frodebu), la principale formation à majorité hutue, laissaient entendre, en privé, qu'un rapprochement avec la rébellion formée par des dissidents du Frodebu était à l'ordre du jour. L'appel récent de vingt-cinq députés de ce parti, exilés au Kenya

et en Tanzanie, à soutenir la lutte

armée du Conseil national pour

(CNDD), l'a confirmé. Et il sera probablement suivi, dans les prochains jours, d'une prise de position similaire de la part des « frodébistes » réfugiés au Zaire.

#### COMPROMIS

Le parti vainqueur des élections générales de 1993 se rallie ainsi au principal monvement de rébellion, autour duquel se reforme l'ancienne mouvance présidentielle, divisée depuis septembre 1994. Dans la capitale Bujumbura, la radio nationale a réagi en affirmant qu'« en optant pour le maquis, beaucoup de partenaires » pour d'éventuelles négociations « deviennent de moins en moins fréquentables ».

Cette nouvelle attitude du Frodebu n'a pas encore été formellement confirmée par le président du parti, Jean Minani, qui serait en pourparlers avec Léonard Nyangoma, chef du CNDD, mais elle isole sérieusement le président Sylvestre Ntibantunganya, renversé, le 25 juillet, par le major Pierre Buyoya, et réfugié depuis lors à l'ambassade des Etats-Unis à Bujumbura. Certains «frodébistes» évoquent, aujourd'hui, son inimitié personnelle envers M. Nyangoma pour expliquer sa réserve vis-à-vis d'une alliance avec le CNDD. mais d'autres affirment que ce sont ses multiples compromis avec l'armée - dans le but d'éviter l'impasse politique - qui ont artisan des sanctions écono-

fini par le rendre impopulaire. « Tous nos compromis sur le partage du pouvoir n'ont abouti à rien sinon à ce coup d'Etat ! ». s'exclame Joseph Ntakirutimana, un dissident du Frodebu. « On ne peut pas continuer à se laisser massacrer >, ajoute-t-il, pour justifier l'appel aux armes. Le représentant du CNDD à Nairobi, Innocent Nimpagariste, se déclare prêt à accepter ces ralliements tout en précisant que cela ne changera pas grand-chose au rapport de forces puisque « la base du Frodebu nous était acquise depuis longtemps ».

L'ancien président tanzanien, Julius Nyerere, médiateur dans la crise burundaise et principal

les Etats de la région, ne semble pas s'alarmer de cette évolution vers une intensification de la lutte armée. Il estime que les opposants hutus cherchent, avant de négocier, à «s'unir et à clarifier leur direction, tout comme leurs adversaires l'ont déjà fait », lors de la prise du pouvoir pat-

#### « NETTOYAGE »

L'armée a continué, jeudi 5 septembre, ses opérations de « nettoyage », dans les collines qui surplombent Bujumbura. Une centaine de rebelles et trois soldats auraient été tués, depuis mercredi, au cours de ces actions, a annoncé, vendredi, un

porte-parole militaire.

La capitale avait été touchée, mardi, par des tirs de mortier qui, selon l'armée, n'ont fait aucune victime, mais qui ont probablement eu un fort impact psychologique sur la population,

Ces combats ont fait monter la tension dans la ville, déjà privée aux deux tiers d'électricité après des sabotages et de plus en plus paralysée par l'embargo des pays voisins. L'armée estime toutefois que la rébellion, capable de harceler les forces régulières, n'est pas assez puissante pour faire «tomber » Bujumbura, ni même pour l'assiéger.

ATTENTION.

Si votre voiture a plus de 8 ans, rome économisse, les principals de production de pro



CHEZ LES CONCESSIONNAIRES PARTICIPANT À L'OPÉRATION

GOUVERNEMENT Alain Juppé a informé les dirigeants de la majorité et des commissions parlementaires, jeudi 5 septembre, de son intention de mettre à l'étude une ré-

forme des modes de scrutin législatif et régional pour les élections de 1998. L'introduction d'une dose de proportionnelle dans le système de désignation des députés, évoquée par Philippe Séguin en juin et suggé-rée à Jacques Chirac par Charles Pasqua cet été, se ferait sans redécoupage des circonscriptions. • LES ALLÉGEMENTS FISCAUX concernant

l'impôt sur le revenu ont été présentes par le premier ministre, jeudi soir, dans une intervention télévisée (lire page 7). • LE PINANCEMENT de la Sécurité sociale sera modifié par

l'augmentation de la CSG d'un point pour compenser la réduction de 1,3 % de la cotisation salariée à l'assurance-maladie. (Lire aussi notre éditorial page 16)

# Alain Juppé met à l'étude une réforme du mode de scrutin

Le premier ministre a informé les responsables de la majorité parlementaire de son souhait d'introduire une dose de proportionnelle dans l'élection des députés. Charles Pasqua avait suggéré à Jacques Chirac un système calqué sur le mode de désignation des sénateurs

ENTRE VACHERIN ET CAFÉ. Alain Juppé a réservé une surprise à ses convives. Recevant à déjeuner, jeudi 5 septembre, les présidents des groupes parlementaires de la majorité, les présidents des commissions des finances et les rapporteurs généraux des deux Assemblées pour parler fiscalité, le premier ministre a évoqué l'idée d'une réforme des modes de scrutin législatif et régional.

« Réflexion à haute voix », selon l'un des participants: M. Juppé a « loncé l'idée », à laquelle il « pense depuis quelques temps », de l'introduction d'une dose de proportionnelle dans le système actuel, majoritaire à deux tours, pour les partementale pour les régionales.

Le chef du gouvernement n'est pas entré dans le détail de cette reforme à double détente. Cependant, il a indiqué qu'elle ne devrait pas entraîner un redécoupage des actuelles circonscriptions, au nombre de cinq cent soixante-dixsept. De plus, il a jugé impératif, avec ses invités, que la réforme n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour l'Etat, via le budget de l'Assemblée nationale, sous peine d'être mai acceptée par une opinion à laquelle on fait valoir la nécessité de la rigueur budgétaire. Une fois ce cadre esquissé, les participants ont envisagé deux options. La première consiste à augmenter de quelques dizaines le nombre de députés. Les actuelles circonscriptions continueralent d'être pourvues au scrutin majoritaire à deux tours, tandis que les sièges nouvellement créés seraient, eux, pourvus à la proportionnelle, probablement dans le cadre d'une liste nationale.

. L'inconvénient de cette formule est qu'elle est, à l'évidence, difficilement envisageable à « coût constant » et qu'elle soulève un problème d'intendance dans un hémicycle qui ne compte aujourd'hui que deux places va-

REVENDICATION DES « PETITS » PARTIS Aussi ume seconde solution a-telle été évoquée. Elle se rapproche, avec quelques muances, d'une proposition soumise par Charles Pasqua, cet été, au président de la République. En résumé, les départements les moins peuplés, comportant donc peu de circonscriptions, continueraient d'élire les députés au scrutin maioritaire, tandis que les départements plus peuplés - dans les régions liede-France, Nord-Pas-de-Calais. Rhône-Alpes, Provence-Côte d'Azur - désigneraient leurs représentants au scrutin proportionnel. Cette solution avait été préconi-

card d'Estaing, dans son livre Deux Français sur trois. Plus récemment, en 1992, certains socialistes dement prise en considération. Ils avaient alors calculé que si la proportionnelle était ap-pliquée dans les sept départements qui élisent treize députés ou plus,

proportionnelle dans le mode de scrutin législatif est une revendication récurrente des partis « petits » ou récents, écartés de l'Assemblée, comme le Front national et les écologistes. La proportionnelle simple, instituée par les socialistes en 1986, avait permis à trente-cinq élus le-

#### La gauche majoritaire selon un sondage

Selon une enquête réalisée par la Sofres, du 28 au 30 août, auprès d'un échantillon national de 1 000 personnes pour Le Nouvel Observateur (daté 5-11 septembre), le Parti socialiste est redevenu, de très ioin, le premier parti de France, avec 29 % des intentions de vote en cas d'élections législatives, coutre 19 % pour le RPR, 16 % pour PUDE, 15,5 % pour le Front national et 9 % pour le PCF. Et pour la première fois depuis 1993 une majorité de Français (39 % contre 38 %) souhaltent à nouveau la victoire des socialistes.

Une telle hypothèse est plausible puisque le total des intentions de vote pour la gauche (PS, PCF, extrême gauche et divers gauche) est de 41,5 % contre 38 % à la droite (RPR, UDF et divers droite), tandis que les écologistes recueffleraient 5 % des suffrages, et le FN 15.5 %. En outre, les reports de voix au second tour ne semblent pas favorables à la droite puisqu'un électeur sur deux - seulement - du Front national se reporterait sur un candidat RPR ou UDF.

elle porterait sur 20 % de l'Assembiée. Si elle l'était dans les dix départements qui élisent douze députés et plus, le taux serait de 26 %; la proportionnelle concernerait 33 % des députés si elle s'appliquait dans les départements comptant au moins dix députés. L'introduction d'une dose de

pénistes de faire leur entrée dans l'hémicycle. De ce point de vue, les conséquences électorales des deux. solutions envisagées, jeudi, peuvent être assez différentes.

L'idée d'une réforme du mode de scrutin législatif avait été évoquée par Jacques Chirac entre les deux tours de l'élection présidentielle. Le candidat avait indiqué que, dans l'hypothèse où il serait élu, il trouverait « légitime et normal que le Parlement ait un vrai et laree débot sur ce suiet pour indiquer s'il souhaite ou non qu'il y ait une dose de proportionnelle ». Il faisait écho à son adversaire, Lionel Jospin, qui proposait d'adjoindre, aux élus des circonscriptions, soixante autres députés élus à la proportionnelle.

LES CONSEILS RÉGIONAUX AUSSI Le nouveau pouvoir, qui réfléchit depuis plusieurs mois à une ré-forme du scrutin régional et s'est interrogé sur l'élection des députés européens, semblait avoir écarté l'idée de toucher au système de désignation de l'Assemblée nationale. Sur le mode interrogatif, Philippe Séguin avait demandé, au cours d'un déjeuner de la majorité Matignon, avant l'été, s'îl était envisagé de «toucher» au mode de scrutin législatif.

Le président de l'Assemblée estrécemment revenu à la charge, se prononçant « pour une dose de proportionnelle » de l'ordre de « 10 % à 20 % » (Le Monde du 28 juin). Le PS est également favorable à l'élection d'une partie des députés au scrutin proportionnel.

Cette suggestion de réforme lé-

fication du mode de scrutin régional. Acquis à l'idée que celui-ci est aussi réformable que l'a été le mode de scrutin municipal, M. Juppé s'est heurté à tous les conservatismes qui traversent la droite. Ilsvont du départementalisme exacerbé des sénateurs et d'une majorité du RPR à la volonté de torpillage par l'UDF des propositions successives de M. Giscard d'Estaing tendant à aménager le scrutin régional.

Le premier ministre s'est montré, jendi, ouvert à l'octroi d'une prime de l'ordre de 25 % à la liste arrivée en tête dans chaque département. « Plus j'y pense, plus elle me paraît avoir le mérite d'être simple et claire », a dit M. Juppé à ses inter-

Cette modification aurait pour conséquence de dégager des majorités stables dans les conseils régionaux en réduisant le poids du Pront national, des écologistes et des chasseurs. Dans l'esprit de M. Juppé, le marché proposé aux intéressés est limpide : amoindris dans les assemblées régionales, le Front national et les écologistes se verraient offiti une réelle représentation au sein de l'Assemblée nationale, tandis que le PCF pourrait y accrofue sa présence.

> Olivier Biffaud et Cécile Chambraud

### La longue recherche de la pierre philosophale

sée, en février 1984, par Valéry Gis-

EN 1985, les socialistes au pouvoir savantes ont été imaginées : députés attendent à être battus lors des supplémentaires étus à la propors'attendeut à être battus lors des élections législatives de l'année suivante. Pour limiter leur déroute et la victoire de la droite, ils instituent, par la loi du 10 juillet, la représentation proportionnelle départementale à un tour. Depuis lors, la réforme du mode de scrutin législatif est devenue un thème récurrent du

Le premier geste du gouverneuninominal à deux tours. Revenus au pouvoir en 1988, les socialistes, aiguillonnés par François Mitterrand, ont entretenu des années durant un débat souvent abscons sur l'idée d'une réforme du mode de scrutin. Il s'agissait, alors, de savoir s'il était possible, selon le mot de M. Mitterrand, d'« instiller » une dose de proportionnelle dans le scrutin majoritaire. Avec, en tête, l'idée de tendre la main à des écologistes - très demandeurs de proportionnelle et dont l'appoint serait le bienvenu aux prochaines échéances - et de semer l'incerti-

Dans les rangs du PS, très divisé sur cette question, chacun s'est alors lancé à la recherche de la pierre phi-

Le Monde &

présentent .

Suivez le Festival du film de Venise sur le site Internet du Monde

http://www.lemonde.fr

Et toujours en ligne : Cannes 96 et le 50° Festival d'Avignon

avec GC Tech et Oléane Sipo Press

Mostra de Venise

tionnelle scrutin de listes à deux tours avec ou sans possibilité d'apparentement entre les deux tours. régime différent selon la taille du département... L'annonce, par le président de la République, le 10 novembre 1991, d'une prochaine réforme des institutions, n'avait fait qu'alimenter la controverse.

Peu auparavant, Jacques Chirac, dans un « Point de vue » publié par fait connaître son sentiment dans un texte intitulé: « Changer la République » : « Respecter le citoyen, c'est mettre un terme aux changements incessants de loi électorale. Changer la règie du jeu parce que l'on a peur de l'issue du scrutin, c'est indigne et c'est porter un coup grave à la démocratie. Il faut donc constitutionnaliser la loi électorale afin de la mettre à l'abri des manipulations partisanes. A cette occasion, Il conviendrait d'ouvrir un débat sérieux et serein sur les conditions de représentation des différentes composantes de l'opinion publique, sans pour autant mettre en cause le principe majoritaire. Cela ne peut se faire, bien entendu, qu'au lendemain d'élections législatives. »

Finalement, Pierre Bérégovoy

WORLDMEDIALIVE

sur lemonde.fr

tation qui empoisonne le débat politique. Dans son premier discours devant l'Assemblée nationale, le 8 avril 1992, le nouveau premier ministre exclut formellement une modification du mode de scrutin applicable aux élections de 1993. En revanche. Il annonce la création d'une commission chargée de réflé-chir à une réforme admise par le plus grand nombre.

Présidée par Georges Vedel, ancien membre du Conseil constitujuristes et onze délégués des groupes politiques de l'Assemblée roux, Philippe Bassinet, Alain Richard, Daniel Vaillant et Claude Gaits; les RPR Bernard Pons et Robert Pandraud; les UDF Charles Millon et Philippe Mestre; le centriste Jacques Barrot; le communiste Jacques Brunhes.

POSSIBLE INCONSTITUTIONNALITÉ Dans ses conclusions, la commission constate une opposition de principe entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel et estime qu'un mariage des deux risquerait de « cumuler les inconvénients des deux modes concurrents ». Elle écarte la solution consistant à faire élire à la proportionnelle les députés des départements les plus peuplés et au scrutin majoritaire ceux des autres circonscriptions, en raison de sa possible inconstitutionnalité (principe d'égalité des citoyens devant la loi). Cependant, désireuse de parvenir à une meilleure représentation parlementaire de toutes les forces politiques, tout en permettant l'émergence d'une majorité, elle parvient à un accord : elle propose que 10 % des députés soient étus à la représentation proportionnelle, tandis que les 90 % restant continueraient d'être élus au scrutin majoritaire à deux tours. Concrètement, deux solutions

sont envisagées. La première réserve les sièges de la part proportionnelle aux partis « défavorisés » par le scrutin majoritaire. La seconde répartit les 10 % de sièges à la proportionnelle de toutes les formations qui ont présenté des candidats. Les représentants du PS, du RPR, de l'UDF et des centristes approuvent cette orientation. En revanche, le PCF continue de demander la proportionnelle intégrale, tandis que le Front national et les écologistes dénoncent un simple « rafistolage ».

## Bon appétit, monsieur le premier ministre

ministre. Il y a même des jours où il a un fameux débit, le fienve. Et ca n'arrête pas du matin au soir.



par exemple. Alain Juppé savait bien que cette journée chargée allait lui tomber dessus, puisque c'est lui-même qui en avait choisi

Mais il fallait avoir un sacré estomac pour la passer en gardant un calme olympien. Le chef du gouvernement a bien eu une petite poussée d'adrénaline au déjeuner, à cause de la presse qui irrite et des fuites qui énervent, mais c'était à l'abri des yeux indiscrets et personne n'en a rien su, à part ses quelques invités. Pour le reste, la journée phare « spéciale réforme fiscale » s'est déroulée sans encombre.

AVANT LES FRUITS DE MER-

Or donc, elle a commencé par un petit-déjeuner avec René Monory. A l'origine, le président du Sénat avait convié M. Juppé à se rendre en son Palais du Luxembourg, comme le stipulait l'agenda du premier ministre. En définitive, on a fait l'inverse. Comme d'autres dirigeants de l'UDF, la veille, M. Monory s'est rendu à Matignon. Pour n'y émettre aucun commentaire, au terme de la présentation budgétaire et fiscale faite à son profit par M. Juppé.

Pas de déclaration non plus de Valéry Giscard d'Estaing qui, lui, était prévu dans les rendez-vous de Matignon mais s'est finalement contenté d'une conversation téléphonique avec le chef du gouvernement dans la matinée. Et c'était déjà l'heure du déjeuner. Il ne fallaît pas mollir. M. Juppé avait invité à sa table les présidents des groupes parlementaires de la majorité, les présidents des commissions des finances et les rapporteurs généraux des deux assemblées.

Avant même d'attaquer la salade de fruits de mer à l'huile de noix arrosée de Pouilly fumé 1993, le premier ministre s'est montré passablement « irrité », terme du premier tiers pour-ac-

la « Une » d'un grand journal du soir, les fameux 120 milliards de francs de prélèvements nouveaux supportés en 1996 - chiffre que journal télévisé conteste M. Juppé avec vigueur, de 20 heures. en lui préférant 80 milliards ont, semble-t-Il, provoqué une du le titulaire actuel de la charge,

> bérale et centriste. En leur for intérieur, certains des invités du jeudi ont trouvé que tout celan'avait pas une blen grande im-

Lamassoure, ministre délégué au

croftie, ont-il avance, la crédibili-

té de la mesure. Etair-ce autour du même plat que losselin de Roban, président du groupe RPR du Sénat, s'est hasardé à demander s'il avait une autre politique possible? « Oul il existe une autre politique qui consiste à laisser filer les déficits, à ne plus se battre sur la monnaie. Cette autre politique nécessite un autre premier ministre », a répon-

De même, les convives ne se rappellent plus s'ils étalent déja parvenus aux contreforts du plateau de fromage quand M. Juppé a répété une fois de plus - Il l'a dit à plusieurs reprises pendant le repas - qu'il avait voulu prendre telle ou telle mesure mais que Bercy ne voulait pas. MM. Arthuis et Lamassoure ont seulement souri. Au terme de cette présentation-débat, Michel Péricard, président du groupe RPR de l'Assemblée, a remarqué que cela était très intéressant mais mettait en évidence la difficulté de présentation à l'opinion. Il a donc réclamé une « vente » aussi pédagogique que politique.

APRÈS LE VACHERIN GLACE

C'est entre le vacherin glacé prunes-poires et le café que M. Juppé a läché la petite surprise sur les modes de scrutin législatif et régional.

La question le tarabuste depnis un moment. Même surpris, les invités n'ont pas avancé d'opposition de principe. Ils ont seulement mis en exergue la nécessité de ne pas procéder à un rédécoupage electoral qui ferait « tripatouillage », ou à une augmentation du nombre de députés qui risquerait d'être mal ressentie par une opinion soumise à la culture de lutte contre les dépenses.

Mais déjà, il fallait mettre un terme à ces agapes pour peaufiner l'intervention du 20 heures, enregistrée dans le studio de Matignon. L'opération s'est déroulée en milieu d'après-midi et juste avant le journal télévisé, les services du premier ministre ont. diffusé, comme on dit augage » qui constituaient en fait la déclaration du premier ministre.

Récit du service France:

gislative constitue un ensemble comprenant également une modi-

LA VIE n'est pas un long fleuve " de Pavis d'un de ses hôtes. Les tranquille quand on est premier fuites dans les journaux, les déclarations de certains - comprenez Alain Madelin - sur « l'autre. politique » et les caricetures d'un L'enfer comdessinateur éminent, moquant à

mence aux aurores pour ne s'achever que tard après le

des lieux. Cette irritation avait été perçue la veille par l'UDF, où l'on avait pris comme une « mini-provocation » le fait de recevoir M. Madelin avant François Léotard, président de la confédération li-

portance. On en était déjà au rable de lapereau à la sauge et on se désal-térait avec un château Canon de Brem 1985 quand M. Juppé a présenté l'architecture de la réforme fiscale quinquenale qui entrera en vigueur des 1997, avant de passer la parole à Jean Arthuis. ministre de l'économie, et à Alain

De l'avis d'un invité, la discussion a été plus technique ou'animée.

Autour de la table, les convives se sont montrés plutôt satisfaits, à l'instar de Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances de l'Assemblée, qui, à peine sorti, a souligné que la proposition du gouvernement est « conforme à ce que nous avions souhaité dans le débat d'orientation budgétaire ». Du reste, M. Juppé les a encouragés à « être positifs » dans leurs commentaires, avec cette invite: « Vous devez être satisfaits et le

Etait-on déjà arrivé au mille feuilles de légumes, quand une discussion s'est engagée sur la date d'application de la diminution de l'impôt sur le revenu? M. Arthuis a paru bien isolé en défendant l'idée qu'elle devait s'appliquer sur le dernier tiers provivionnel de 1997, c'est-à-dire quelques mois seulement avant les législatives. Tous les autres, M. Juppé en tête, défendaient le

a réform

assurance

# mode de scrutin







# La réforme du financement de l'assurance-maladie est engagée

ché sa volonté de modifier le mode de financement de l'assurance-maladie en présentant, le 15 novembre 1995, son plan de réforme de la Sé-curité sociale. Alain Juppé est passé aux travaux pratiques, jeudi 5 sep-tembre, en dévolant une triple opération: la baisse de 1,3 point de la cotisation maladie des salariés, de 6.80 % du salaire brut à 5,5 %; le relèvement, en contrepartie, de 1 point de la contribution sociale généralisée (CSG), dont le taux passe-ra de 2,4 % à 3,4 %, ce point supplé-mentaire étant déductible du revenu imposable ; l'extension de l'assiette de la CSG à la quasi-totalité des revenus du capital.

La réforme interviendra début 1997 et se traduira, selon les experts de Matignon, par un gain de pou-voir d'achat de 0,35 % du salaire brut pour les salatiés et les fonctionnaires. Une simulation gouverne-. mentale indique que pour un salarié gagnant 15 000 francs brut per mois, le gain mensuel sera de 52,50 francs, soit 630 francs par an. En revanche, CSG va alourdir les prélèvements sur les ménages d'environ 7 milliards, ramenant ainsi la péduction des impôts affichée par M. Juppé II 1997 DE 2310

que les ressources de la « Sécu » ne doivent plus reposer sur les seuls revenus du travail, qui en assurent aujourd'hui plus de 80 %, mais aussi sur les revenus de remplacement, notamment les retraites, et ceux du patrimoine. Il s'agit tout autant, sed'alléger les prélèvements sur les salaires afin de rétrocéder du pouvoir d'achat aux actifs. De tous les grands pays de l'UE, la France détient le record de la taxation des revenus du travail (44,4 % contre 40,5 % pour la moyenne des Quin-

A la faveur de cette réforme, le gouvernement va clargir l'assiette de la CSG à tous les revenus du patrimoine, à l'exception des livrets d'épargne populaire (Livret A...). Les revenus du capital jusqu'à présent soumis au remboursement de la dette sociale (RDS) seront aussi assujettis à la nouvelle CSG au taux de . 3,4 %: revenus des valeurs mobilières, contrats d'assurance-vie. épargne-logement, plans d'épargne d'entreprise, fonds communs de placement, vente de métaux et d'objets précieux, gains aux jeux,

Les indemnités journalières mala-

die et maternité seront aussi soumises à la CSG au taux de 3,4 %. En revanche, prestations familiales, aides au logement, allocations-chômage inférieures au SMIC et penseront exonérées. Le gouvernement Depuis un an, M. Juppé répète attend l'achèvement du « livre des pensions », en 1998, pour avoir une idée plus exacte de ce que percoivent les retraités, aux revenus très souvent constitués de pensions versées par physicurs régimes. Mais, à terme, les retraités modestes devraient aussi contribuer au finance-

ailleurs, M. Juppé a confirmé la création d'un système d'épargne-retraite dans les entreprises (Le Monde du

Après l'instauration du RDS en février, M. Juppé ne souhaitait pas multiplier les prélèvements à assiettes différentes, suivant en cela es recommandations du rapport La Martinière sur la réforme des prélèvements obligatoires : les assiettes de la CSG classique et de la nouvelle CSG seront identiques. Dans sa nouvelle configuration, elle n'en constituera pas pour autant un prélèvement homogène : les 2,4 % existants resteront non déductibles du revenu imposable, alors que le 1% décidé par M. Juppé sera, hri, déductible. A quoi seront affectées les recettes supplémentaires dégagées par cette réforme? Le produit de l'élargissement de l'assiette de la CSG, qui rapportera environ 7 milliards, sera affecté au redressement de la Sécurité sociale. Mais la réforme ne dispensera pes d'une vigoureuse maîtrise des dépenses, le régime général (salariés du privé) devant accuser un déficit de plus de 50 milliards fin 1996. Le transfert cotisation maladie-CSG, qui dégagera 7 à 8 milliards, permettra d'augmen-

des fonctionnaires. Cette opération posait un prohième pour quelques catégories sociales. Elle sera bénéfique pour les fonctionnaires, assure le gouvernement. Pénalisés par le fait que leurs primes sont assujetties à la CSG mais pas à la cotisation maladie, les

er le douvoir d'achai

ration devrait être neutre pour les indépendants (agricoles ou non) et les retraités, assure-t-on également à Matignon. Pour ces derniers, la hausse de I point de la CSG ne s'ajoutera pas à l'augmentation de 1,2 % de leur cotisation maladie inscrite dans le plan Juppé pour 1997 : ils paieront 1 point de CSG, mais la hausse de leur cotisation maladie sera limitée à 0,2 % l'année pro-

La logique voudrait que l'ensemble de la cotisation maladie des salariés disparaisse progressivement au profit de la CSG. Prudent, le gouvernement ne s'est fixé aucun calendrier précis pour la continuation de

# « Ambitieux, mais réaliste et équitable »

Voici les principaux extraits de l'in-tervention radio-télévisée d'Alain Juppé, jeudi 5 septembre. « D'abord, pourquoi n'a-t-on pas

commencé plus tôt [à baisser les impôts]? Quand je suis mier ministre (...), mon intention était d'engager [cette] baisse (...) tout

de suite : c'était l'objectif que le président de la République m'avait donné. Très rapidement, le me suis rendu compte que nous n'en avions pas les moyens (\_): la situation de nos finances était plus mauvaise que nous ne le pensions (...), il fallait arrêter cette mauvaise spirale (...).

» Nous avons d'abord, en urgence, relevé certains impôts, nous avons engagé des réformes de fond qui commencent, aujourd'hui, à porter leurs fruits. Si bien qu'en cette fin d'été 1996, nous sommes parvenus à stabiliser les dépenses publiques (...). Nous respecterons ainsi l'engagement (...) de ramener le déficit public à 3 % de la richesse nationale (...).

» La baisse des impôts (...), main-

tenant possible, est également utile, je dirais même nécessaire. Pourquoi ? Il est nécessaire de donner un supplément de pouvoir d'achat à tous ceux qui bésitent à consommer ou à s'équiper, parce que la ponction fiscale qu'ils subissent est trop forte. Il est nécessaire d'encourager ceux qui travalllent, qui inventent, qui créent, qui investissent, bref, les forces vives du Jean-Michel Bezat pays.» C'est en les aldant à déve-

lopper (...) l'esprit d'entreprise et l'esprit de conquête que nous produirons plus de richesse, que nous obtiendrons plus de croissance, que nous créerons des emplois pour tous, ce qui est notre but suprême

» A qui profitera cette baisse? (...) Le gouvernement a fait un salariés, ceux qui travaillent, les travailleurs indépendants aussi, et spécialement ceux qui ont des charges de famille (...). [Nous avons voulu] mettre un terme à une injustice qui s'est créée depuis une bonne quinzaine d'armées. Depuis le début des années 80, en effet, sous les gouvernements socialistes successifs, on n'a pas cessé, du point de vue fiscal, de privilégier les revenus du capital au détriment des revenus du travail (...). Aujourd'hui, pour un même revenu, un couple qui vit de ses seuls salaires paie pius d'impôts qu'un couple qui vivrait des revenus de ses seuls capitaux mobiliers (...). C'est cette injustice qu'il faut comiger (...).

» C'est une réforme très ambitieuse: baisser d'un quart l'impôt sur le revenu en cinq ans, on ne l'a iamais fait. Elle est ensuite susceptible de donner des perspectives durables: on sait où on va (...). En troisième lieu, elle est juste (...).

» Enfin, c'est une réforme qui concerne tout le monde et pas seulement ceux qui paient l'impôt sur le revenu (...). Nous allons donner un dynamisme nouveau à notre économie, nous allons stimuler les forces vives qui travaillent, qui entreprennent et qui créent : nous al-lons créer de la richesse et de

## La CSG appelée au secours de la Sécurité sociale



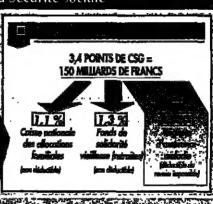

## La progressivité de l'impôt sur le revenu sera réduite

MÊME si les grandes lignes de la réforme fiscale présentée, jeudi 5 septembre, par Alain Juppé étaient déjà largement connues (Le Monde du 5 septembre), le dispositif gouvernemental réserve encore quelques surprises, dont certaines sont importantes. En particulier, le plan du gouvernement prévoit une baisse de l'impôt sur le revenu plus forte pour les taux d'imposition du haut du barème que pour les taux les plus bas. Autrement dit, la progressivité de l'impôt sera freinée.

Voici les principales dispositions du projet qui figurent dans un dossier de presse diffusé par les services de Matignon :

• Les grands équilibres de la réforme. Le gouvernement sou-

(qui rapporte actuellement à abaissé de 56,8 % à 54 % en 1997 et mesure sera très favorable aux fafrancs) soit diminué de 75 milliards au cours des cinq prochaines années. La baisse globale atteindrait près de 100 milliards, mais la baisse nette seralt moindre parce que, dans le même temps, certains abattements et exonérations seraient remis en cause. Cet allégement commencera à s'appliquer dès 1997, à hau-teur de 25 milliards de francs net (28,5 milliards de francs d'allégements bruts).

• La baisse des taux d'imposition. L'allégement fiscal prendra la forme d'une baisse des sept taux du barème, mais la diminution sera donc plus sensible dans le haut du barème que dans le bas. haite que l'impôt sur le revenu Le taux le plus élevé sera ainsi d'imposition à taux zéro. Cette

peine plus de 300 milliards de 47 % au terme des cinq ans, soit milles, et en particulier les plus une diminution totale de 9,8 points. Le taux à 50 % sera abaissé à 48 % puis 41 %, soit 9 points. Le taux à 45 % sera abaissé à 43 % puis 35 %, soit 10 points. Le taux à 35 % sera abaissé à 33 %, puis 28 %, soit 7 points. Le taux à 25 % sera abaissé à 24 % puis 20 %, soit 5 points. Le taux à 12 % sera abaissé à 10,5 % puis 7 %. Le taux de 0% ne changera évidemment pas mais portera sur une tranche de revenus élargie.

• La suppression de la décote. Le gouvernement souhaite supprimer le système très compliqué, dit de la décote, qui joue dans le bas du barème et, en contrepartie, élargir très fortement la tranche

modestes. D'ici cinq ans, 1,5 million de familles pourraient ainsi être exonérées d'impôt sur le re-

 L'élargissement de l'assiette de l'impôt. En contrepartie de ces baisses, certaines hausses sont planifiées, notamment par le biais de la remise en cause de divers evantages fiscaux.

En premier lieu, les fameuses déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient plusieurs professions (artistes, journalistes, VRP, polisseurs de pipes, etc.) seront supprimées progressivement par abaissement du plafond. La mesure interviendra en 1998, sur la base des revenus de 1997. L'assiette des charges so-

En deuxième lieu, le gouvernement souhaite limiter le plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions. Ce plafond sera progressivement ramené de 31 900 francs à 12 000 francs. La réforme commencera à s'appli-

quer sur les revenus de 1996. Enfin, les indemnités de repos des femmes non fonctionnaires en congé de maternité, actuellement exonérées, seront assujetties à l'impôt sur le revenu à

compter des revenus de 1996. • Le quotient familial. Le gouvernement souhaite progressivement plafonner à 10 000 francs et non plus à 15 900 francs la demipart « enfant majeur », dont bénéficient actuellement les contribuables célibataires et divorcés. En revanche, pour les veufs et les venves, l'ancien statut fiscal est maintenu. Cette disposition vise à proionger une première mesure prise lors de la loi de finances pour 1996 (« amendement concu-

• Les réductions d'impôt. Elles seront nombreuses à être supprimées. Ainsi, la réduction à l'entrée pour les contrats d'assurance-vie est supprimée pour tons les versements postérieurs au 5 septembre 1996, sauf pour les versements sur les contrats en cours à primes périodiques. Pour les droits de succession, la fiscalité de l'assurance-vie, en revanche, ne sera pas modifiée. La réduction d'impôt pour les dépenses de scolarité des enfants à charge, en secondaire et en supérieur, sera également supprimée, ainsi que celle s'appliquant aux intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale ou encore à l'investissement immobilier locatif. La réduction d'impôt pour travaux dans la résidence principale sera, de son côté, aménagée. Les autres réductions seront maintenues, notamment celles qui touchent aux dons aux œuvres, aux emplois à domicile et aux souscriptions au capital de PME.

• Le seuil de reconvrement de Pimpôt. Le seuil au-delà duouel l'impôt n'est pas exigible sera abaissé progressivement de 400 francs à 200 francs.

• Le tabac et l'alcool Le rendement des taxes augmentera très fortement. Pour le seul tabac, la hausse sera de 4,5 milliards à 5 milliards de francs, en année pleine, ce qui équivaut environ à une hausse moyenne de 8 % des

Laurent Mauduit

## Un « tour de passe-passe » budgétaire de près de 40 milliards de francs

POUR LA PRÉPARATION du projet de loi de finances pour 1997, le gouvernement a manifesté un indéniable souci de rigueur, puisque les dépenses seront reconduites en francs courants alors que, ces dernières années, elles progressaient en moyenne de 4% l'an. Mais la baisse du déficit budgétaire - qui devrait être ramené de 288 milliards en 1996 à un peu moins de 250 milliards l'an prochain, soit une diminution d'environ 40 milliards sera en partie artificielle parce que le gouvernement arrivera à ce résultat en prenant en compte des recettes « non récurrentes » pour un montant d'environ... 40 milliards de

Dans le jargon des experts budgétaires, une recette « non récurrente » est une recette exceptionnelle, sur laquelle on ne pourra plus compter les années suivantes. En bonne orthodoxie budgétaire, l'usage veut donc qu'une telle recette ne soit pas prise en compte dans la baisse du déficit. C'est dans cette logique que les critères de convergence du traité de Maastricht ne prennent pas en

Or le gouvernement a prévu deux opérations importantes de ce type pour le budget de 1997. En premier lieu, il va puiser un peu moins de 20 milliards sur les fonds de réserve de la Caisse des dépôts et consignations. Courante, la pratique n'en pose pas moins un grave problème, car Matignon a été alerté par Bercy sur le fait que c'est la demière fois qu'une telle ponction pourra être réalisée. Dès 1998, la somme ne pourra pas excéder une dizaine de milliards de francs.

En second lieu, Matignon a confirmé, jeudi 5 septembre, que les 37,5 milliards versés par France Télécom à l'Etat, en contrepartie de la prise en charge par ce dernier du paiement des pensions des agents de l'établissement, figureraient dans les recettes ordinaires du budget et, donc, diminueraient d'autant le déficit (Le Monde des 16 et 17 mai).

Le gouvernement fait valoir que, dans ce cas précis, l'opération est compatible avec le traité de Maastricht, qui autorise effective- l premier ministre d'alors se bornait, pour re-

compte les recettes de privatisation dans la ment quelques mystérieuses exceptions. Il diminution des déficits publics. tiellement, d'une recette « non récurrente » et que pour respecter des critères de bonne gestion, sinon les critères européens, le gouvernement aurait dû s'interdire cette pra-

> Cette « soulte » de 37,5 milliards versée par France Télécom correspond en effet à une dépense – les retraites des agents – que l'Etat va devoir prendre à sa charge pendant plusieurs dizaines d'années. En toute logique, il n'aurait donc dû faire figurer dans le budget de 1997 que la part correspondant au coût des retraites pour 1997, soit 7 milliards, et mettre en réserve pour les années suivantes une trentaine de milliards.

En ayant choisi une autre solution, le gouvernement s'expose donc à une critique encore plus sévère que celle à laquelle avait donné lieu, à l'époque d'Edouard Balladur, l'affectation des recettes de privatisation au budget général. Car, dans ce dernier cas, le

prendre la formule familière bien connue, à « vendre les bijoux de famille ». Or, dans la nouvelle procédure, la pratique est encore plus hétérodoxe puisqu'elle vise non seulement à mettre la main sur un pactole inespéré, mais aussi à laisser aux gouvernements à venir une charge supplémentaire pour laquelle il n'existera plus de financement. Sauf. comme Matignon le suggérait jeudi, à ponctionner de nouveau France Télécom.

En cumulant les 10 milliards de la Caisse des dépôts et les 30 milliards de France Télécom qui, logiquement, n'auraient pas dus être pris en compte dans la baisse du déficit, on arrive donc à un total d'environ 40 milliards de francs de « recettes non récurrentes ». Autrement dit, si, par hypothèse d'école, les dépenses et les recettes du budget de 1998 étaient strictement équivalentes à celles du budget de 1997, le déficit 1998 se creuserait mécaniquement de ces 40 mil-

L.M.

# M. Marchiani oppose un démenti à M. Ménage sur les otages du Liban

L'ancien directeur du cabinet de François Mitterrand assurait, dans une note datée du 2 juin 1988, que le négociateur de 1986 lui avait indiqué les engagements pris avec l'Iran. L'Elysée dément. Charles Pasqua soutient son collaborateur et parle d'une « fabrication »

Les conditions de la libération des otages retenus par les islamistes au Liban révélées dans le troisième tome de La Décennie Mitterrand soulèvent une vive polèmique. Cet ouvrage cite une note rédigée

par Gilles Ménage, alors directeur du ca-binet de François Mitterrand, rendant compte d'un entretien qu'il aurait eu avec Jean-Charles Marchiani, le négociateur mandaté par Jacques Chirac et

Charles Pasqua, chef du gouvernement et dements ». M. Marchiani, aujourd'hui préministre de l'intérieur au moment des faits. Les collaborateurs de l'actuel président de la République assurent que ces

fet du Var, assure ne s'être jamais rendu à l'Elvsée en mai 1988. M. Pasqua le soutient et affirme que, s'il existe une note

mentaire. Le Monde a vu sa note, qui est annotée de la main de François Mitterrand et qui figure dans les cotes des ar-

L'ELYSÉE est sorti de son silence. Jeudi 5 septembre, les collaborateurs du président de la République ont estimé qu'il n'était plus possible de ne pas répliquer à la polémique sur les conditions de libération des otages français du Liban, en mai 1986, du temps où Jacques Chirac était premier ministre et s'opposait à François Mitterrand dans la course présidentielle (Le Monde du 6 septembre). Tout est né de la publication du troisième tome de La décennie Mitterrand (éditions du Seuil) écrite par Pierre Favier et Michel Martin-Rolland.

Dans cette ouvrage, ces deux journalistes de l'AFP racontent notamment la manière dont François Mitterrand a lutté contre le terrorisme, et particulièrement contre celui manipulé par l'Iran. Ils revienment ainsi sur les conditions d'expulsion de France, sous la première cohabitation, d'un diplomate iranien, Wahid Gordji, accusé par les services français d'être l'instigateur d'une vague d'attentats à l'automne 1986, et de libération d'Anis Naccache et de ses complices condamnés pour avoir tué deux personnes, dont un policier, en tentant d'assassiner à Paris un ancien premier ministre tranien, Chapour Bakhtiar. Ils font ainsi état d'une note rédigée par Gilles Ménage, alors directeur de cabinet de M. Mitterrand, rendant compte d'un entretien qu'il aurait eu le 30 mai 1988, en présence du colonel Jean Esquivé, membre de

la cellule antiterroriste de l'Elvsée, avec Jean-Charles Marchiani, un proche de Charles Pasqua, qui avait négocié la libération des otages français. Dans cette note, M. Ménage détaille les engagements pris par M. Marchiani visà-vis de l'Iran pour obtenir cette

POSSIBILITÉ DE GRÂCE Au nombre de ceux-ci figure-

raient, d'après cette note, une possibilité de grâce de Naccache à l'occasion du 14 juillet 1988 « quel que soit le président de la Répulique en fonction » et la livraison d'armes à la résistance afghane et de pièces détachées d'armement à l'Iran. Or, à l'époque, le gouvernement avait assuré qu'il s'était simplement engagé à normaliser les relations de la France avec l'Iran. Cette note assure que, d'après M. Marchiani, l'expulsion de Wahid Gordji avait été un des éléments rendant possible la libération des otages, alors que les conditions de cette expulsion avaient entraîné un vif débat entre MM. Mitterrand et Chirac lors du face-à-face opposant les deux candidats du second tour de la présidentielle de 1988.

Dans un premier temps, l'Elysée avait déclaré au Canard enchaîné qui, le 4 septembre, avait dévoilé le passage de cette ouvrage, ne pas avoir de commentaire à faire. Interrogés par Le Monde, jeudi 5, les collaborateurs du président de la République ont faires ».

finalement réagi. Ils ont expliqué que Jacques Chirac ne pouvait que redire aujourd'hui « ce qu'il avait dit lors de son face-à-face avec M. Mitterrand ». Ils ont ajouté que la relation faite dans ce livre était « inexacte et sans fonde-

En fait, c'est l'existence même de la réception de M. Marchiani à l'Elysée après la réélection de M. Mitterrand qui est contestée. Aujourd'hui préfet du Var par la volonté de M. Chirac, ce proche de M. Pasqua a démenti, dans une déclaration au Monde, jeudi, l'existence de cette entrevue. « le conteste de a à z ce aui est raconté » dans cet ouvrage, nous at-il indiqué. Assurant avoir vérifié le contenu de ses agendas de l'époque, M. Marchiani, affirme que «[sa] dernière visite à l'Elysée remonte au 30 mars 1988, pour voir François de Grossouvre, qui était un ami », et qu'il n'a, au demeurant, « jamais été "débriefé" par MM. Ménage et Esquivié ».

PORTRAIT FLATTEUR

Sans contester que des accords aient pu être passés avec l'Iran à propos du règlement du cas de Wahid Gordji et de la libération anticipée du terroriste Anis Naccache, M. Marchiani nie tout accord sur la livraison d'armes à l'Iran, qualifiant les éléments publiés à ce propos dans La décennie Mitterrand d'« élucubrations » et d'« amaigame entre plusieurs af-

Interrogé par Le Monde, Jean-« Jean-Charles Marchiani n'a ja-

Louis Esquivié, aujourd'hui général commandant les écoles de la gendarmerie nationale, nous a, pour sa part, déclaré n'avoir « pas souvenance d'un tel entretien avec MM. Ménage et Marchiani ».

je n'en ferai jamais. »

Le Monde est en possession de la note de M. Ménage. De sept pages, elle est datée du 2 juin 1988, est annoté de la main de M. Mitterrand: « m'en parler ». Elle est parfaitement conforme à mais été débriefé par personne sur ce qu'en rapportent les deux jour-

#### Une note de sept pages

La note cité dans La Décennie Mitterrand est datée du 2 juin 1988. Elle rend compte d'un entretien avec M. Marchiani ayant en lieu « lundi après-midi »; le lundi précédent était le 30 mai. Elle est adressée à « Monsieur le Président ».

Volci les deux premiers paragraphes de ses sept pages : « Conformément au schému esquissé dans une note précédente, que vous aviez approuvée, j'ai reçu lundi après-midi à l'Elysée (de façon discrète), pendant plus de deux heures, Jean-Charles Marchiani et Iskan-

dar Safa, en présence du colonel Esquivie. » Il a été convenu que cet entretien ne serait connu de personne sauf de vous-même (Jean-Louis Bianco en est informé) et de Charles Pasqua, qui avait préalablement autorisé Jean-Charles Marchiani à faire cette démarche. Ni Pierre Joxe (alors ministre de l'intérieur), qui m'a encore dit hier soir qu'il avait demandé à M. Pasqua un rapport écrit de M. Marchiani sur les conditions de la libération des otages français, ni

Christian Prouteau [chef de la cellule antiterroriste de l'Elysée], qui a elques contacts, mais plus limités, avec Iskandar Safa, n'en connaissant l'existence. » les affaires libanaises », assure-t-il. nalistes de l'AFP. On y apprend De son côté, M. Ménage, qui a perdu la présidence d'EDF, où il avait été nommé par Edouard

que, outre le colonel Esquivié, aurait assisté à l'entretien entre MM. Ménage et Marchiani, Iskan-Balladur, depuis qu'Alain Juppé dar Safa, un homme d'affaire libaest premier ministre, interrogé nais ayant participé aux négociations ayant abouti à la libération pondu : « Je n'ai jamais fait aucun des otages, et que seuls seancommentaire sur les affaires Louis Bianco, alors secrétaire gé-

concernant la sécurité de l'Etat. Et néral de l'Elysée, et Charles Pasqua qui aurait autorisé ce « debriefing » de son collaborateur. étaient au courant de cette entrevue. Ce dernier nous a déclaré, vendredi, que M. Marchiani « ne s'est jamais rendu à l'Elysée en mai 1988 » et que « s'il existe une note à ce sujet, elle a été fabriquée ».

Le directeur de cabinet du président de la République dresse dans sa note du 2 juin un portrait. flatteur de son interlocuteur et assure qu'il hi a proposé de mettre ses « résegux » à la disposition de l'Elysée. Il existe d'ailleurs une autre note de M. Ménage, datée du 8 juin, revenant sur le sujet et, celle-ci, visée par M. Bianco. Celui-ci trouve intéressante la suggestion de M. Ménage de libérer, dans un premier temps, le complice de M. Naccache qui n'a été condamné qu'à 20 ans de prison. Mais une annotation de M. Mitterrand précise, notamment : « je n'ai jamais donné mon accord (...) M'en parler, je suis cependant très réservé. »

Un document établi par les archivistes de l'Elvsée confirme l'existence de ces deux notes du directeur de cabinet. Ils ont établi des fiches pour tous les dossiers traités par l'Elysée. Dans celle concernant « l'affaire Naccache », sont cotés le document du 2 juin et celui du 8 juin comme émanant de M. Ménage.

> Thierry Brêhier et Hervé Gattegno

## Vingt mois d'attentats et de tractations secrètes

● 20 mars 1986. Le jour de l'entrée en fonction du premier gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac, une bombe explose dans la galerie parisienne Point Show, sur les Champs-Elysées, faisant deux morts, dont un libanais proche des FARL (Fractions armées révolutionnaires libanaises). Depuis plusieurs semaines, les responsables français étaient sommés de libérer le chef des FARL, Georges Ibrahim Abdallah, sous peine d'attentats. Dans les mois qui suivent, des tractations secrètes sont menées par des émissaires français en vue de l'échanger contre les otages français du Liban. Toutes les tentatives échoueront.

• 2 septembre 1986. Le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient (CSPPA) menace, dans une lettre remise à l'AFP, de passer à l'action si trois terroristes. parmi lesquels le chef des FARL, Georges Ibrahim Abdallah, ne sont pas relachés.

• 4 septembre 1986. Attentat manqué dans le RER parisien • 17 septembre 1986. Un attentat commis rue de Rennes

(Paris, 6' arrondissement) fait 4 morts et 62 blessés. C'est le point d'orgue d'une série d'attentats qui ont secoué Paris pendant deux semaines. ● 6 octobre 1986. « La famille

Abdallah a une part de responsabilité essentielle » dans les attentats, affirme Jacques Chirac, alors premier ministre. Le 15 octobre, Robert Pandraud, ministre de la sécurité renchérit en parlant d'un

● 23 février 1987. Le procès de Georges Ibrahim Abdallah s'ouvre devant la cour d'assises de Paris, au milieu d'un déplotement policier sans précédent. Le chef des FARL, accusé de complicité dans les assassinats de deux diplomates américain et israélien. est condamné le 28 février à la réclusion criminelle à perpétuité, maigré un réquisitoire clément de l'avocat général et le témoignage, à l'audience d'un responsable de la DST qualifiant Abdallah de « petit chef » sans importance. Beaucoup attendaient une condamnation modérée qui aurait bientôt permis de libérer les otages français.

● 21 mars 1987. Arrestations de Tunisiens et de Marocains, dont Fouad Ali Saleh et Mohamed Mouhadjer, liés au Hezbollah libanais pro-iranien et tenus par la DST comme responsables des attentats de l'autome 1986. Jusque là, seuls les amis de Georges Ibrahim Abdallah en étaient considérés comme les auteurs. Ces arrestations qui embarrassent le gouvernement au moment où ce dernier cherche à normaliser ses relations avec l'Iran et, vraisemblablement, négocie une fois de plus la libération des otages français détenus au Liban, suscite, le 28 mars, une déclaration de Denis Beaudoin. porte-parole du gouvernement, qui assure qu'elles « n'ont pour l'instant aucune conséquence sur les relations entre la France et

● 18 mai 1987. Fouad Ali Saleh

est inculpé de complicité d'assassinat dans l'attentat de la me de

Rennes. chaud » la libération de Georges ibrahim Abdallah, d'Anis Naccache, chef d'un commando qui en 1980, a tenté d'assassiné l'ancien premier ministre iranien Chapour Bakhtiar et de Varouiian Garbediian, un responsable arménien de l'ASALA condamné pour un attentat sanglant à Orly. ●5 juin 1987. Après la lettre de menace du CSPPA et la dé-

couverte d'explosifs en forêt de Fontainebleau, le juge Gilles Boulouque lance plusieurs commissions rogatoires dans les milieux réputés intégristes de Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. L'opération policière aboutit à l'interpellation de cinqante-sept personnes. Les policiers recoivent l'ordre d'entendre Wahid Gordji, officiellement numéro deux de l'amabassade d'Iran à Paris, mais tenu par les services de renseignement français comme le véritable « patron ». « invité », depuis quelques semaines déjà, mais en vain, à se présenter au cabinet du juge Boulouque pour audition, Wahid Gordji est soupconné d'être le coordinateur des attentats de l'automne 1986, officier traitant de Mohammed Monhajer arrèté en mars avec d'autres membres d'un réseau

terroriste pro-iranien. Finjuin 1987. La police « boucle » l'ambassade d'Iran à Paris, avenue d'Iena, exigeant que Wahid Gordji qui y est réfugié se rende à la convocation du juge d'instruction. Les Iraniens prennent des mesures analogues devant l'ambassade française à Tébéran. La « guerre des ambassades » est déclenchée. Le 2 juillet. Wahid Gordii réapparaît lors d'une conférence de presse tenue à l'intérieur de l'ambassade par

le chargé d'affaires iranien. ● 17 juillet 1987. Wahid Gordji refusant de se livrer à la justice, Paris rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran. Quelques heures plus tard, Téhéran annonce une mesure analogue, exigeant la comparution devant la justice islamique de Paul Torri, premier secrétaire à l'ambassade de France à Téhéran, accusé d'es-

● 24 Juillet 1987. Un DC 10 d'Air Afrique effectuant la liaison livre tandis que Gilles Ménage en

Brazzaville-Paris est détourné sur l'aéroport de Genève par des pirates se réclamant du Hezbollah. ● 25 mai 1987. Le CSPPA rend Un passager français est assassipublique une lettre de menace né avant que les pirates ne exigeant, sous peine « d'été très soient maîtrisés. Le lendemain, le groupe aéronaval de la Méditerrannée reçoit l'ordre d'appareiller en direction du Golfe. Le même iour, deux libanais, dont un

proche de Wahid Gordji qui a

travaillé à l'ambassade d'Iran.

sont incuipés dans l'attentat de

par Le Monde, a simplement ré-

la rue de Rennes ● 29 novembre 1987. Après plusieurs mois de siège, Wahid Gordii sort de l'ambassade se rend dans le bureau du juge Boulouque. Au même moment, deux otages français du Liban, MM. Normandin et Auque, sont libérés par leurs ravisseurs du Hezbollah, A Téhéran, le diolomate français Paul Torri se rend à la justice iranienne et part, quelques heures plus tard, à Paris. Après une brève audition, Wahld Gordji sort du bureau du juge, est embarqué dans un

avion et regagne Téhéran sans

être autrement inquiété. Début

décembre, des dizaines de réfu-

giés anti-Khomeyni sont priés de

quitter le territoire français.

Lors de leur face-à-face télévisé du conversation que j'ai pu avoir avec 28 avril 1988, quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle, François Mitterrand et Jacques Chirac avaient évoqué l'« affaire ¬ Gordji ». Le

« En me regardant dans les yeux... »

premier ministre d'alors avant reproché à son adversaire manaue de fermeté dans la lutte contre le

terrorisme, un vif échange avait suivi : « M. Mitterrand : Je suis obligé de dire que je me souviens des conditions dans lesquelles yous avez renvoyé en Iran M. Gordji, après m'avoir expliqué, à moi, dans mon bureau, que son dossier était écrasant et que sa complicité était démontrée dans les assassinats qui avaient ensanglanté Paris à la fin de 1986. Voilà pourquoi je trouve indigne de vous l'ensemble de ces in-

- M. Chirac: Monsieur Mitterrand, tout d'un coup, vous dérapez dans la fureur concentrée. Et je voudrais simplement relever un digne ou indigne de vous. Je n'ai jamais levé le voile sur une seule

un président de la République dans l'exercice de mes fonctions. Jamais. /.../ Est-ce que vous pouvez me dire. en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que nous avions la preuve que Gordii était coupable de complicité ou d'action dans les actes précédents, alors que je vous ai toujours dit que cette affaire était du seul ressort du juge, que je n'ar-rivais pas à savoir [...] ce qu'il y avait dans ce dossier et que, par conséquent, il n'était pas possible de dire si, véritablement, Gordji était ou non impliqué dans cette affaire. Et le juge, en bout de course, a dit que non [...]. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les

yeuz? - M. Mitterrand: Dans les yeux, je la conteste. Lorsque Gordii a été arrêté et lorsque s'est déroulée cette affaire du blocus de l'ambassade, avec ses conséquences à Téhéran, c'est parce que le gouvernement nous avait apporté ce que nous pensions être suffisamment sérieux : comme quoi il était un des inspirateurs du terrorisme de la fin 1986 [...]. Il n'y avait pas de fureur. non, il y avait de l'indignation, mon-

sieur le premier ministre. »

## Michel Charasse et Gilles Ménage demandent la saisie de l'ouvrage de Paul Barril, « Guerres secrètes à l'Elysée »

ministre du budget, conseiller et confident de François Mitterrand, ainsi que Gilles Ménage, ancien directeur adjoint de cabinet de François Mitterrand, ont demandé en référé, jeudi 5 septembre, la saisie des 85 000 exemplaires du livre de Paul Barril, Guerres secrètes à l'Elysée, paru au début de la semaine chez Albin Michel.

« On y accuse tout bonnement Gilles Ménage et Michel Charasse d'avoir commandité l'assassinat de François de Grossouvre alors qu'il s'est suicidé à l'Elysée », explique Me Gilles-Jean Portejoie, conseil de Michel Charasse, en notant que l'auteur avoue lui-même dans l'ouvrage qu'il n'a pas « la moindre preuve » de ce qu'il

« Le petit Paul, il n'y va pas avec le dos de la cuillère! », s'exclame le bâtonnier Portejoie, dont le client attaque douze passages du

MICHEL CHARASSE, ancien cite trente-quatre. M. Patrick Maisonneuve, l'avocat de Gilles Ménage, plaide pour sa part l'atteinte à la présomption d'innocence, rappelant que l'affaire des écoutes téléphoniques de l'Elysée, largement évoquée dans l'ouvrage, fait l'objet d'une instruction judiciaire et que l'ancien capitaine Barril n'a pas à se présenter comme un « chevalier blanc ».

« LU DÉJÁ CENT FOIS »

Mr Isabelle Thery, conseil des éditions Albin Michel, tente d'expliquer que le livre de Paul Barril s'inscrit « dans un débat politique sur la raison d'Etat ». Elle tente de faire valoir que tout cela n'est pas nouveau puisqu'un journaliste a critiqué férocement l'ouvrage en jugeant qu'il avait eu l'impression « de l'avoir déjà lu cent fois ». Des éclats de rire fusent, mais l'avocate insiste: « On est dans l'allusion, c'est un pamphlet! »

Me Vergès, avocat de l'ancien

qu'il y a là-dedans, tout le monde le sait! » Il lance: « On veut museler la presse sans avoir un débat sur le fond. Vous avez peur de nous poursuivre en diffamation. Je vous mets au défi d'aller à la 17 chambre cor-

rectionnelle! >> Le ministère public, représenté par le premier substitut Pierre Dillange, s'oppose à la saisie en constatant: « Une personne publiaue doit s'attendre à être critiquée pour son action. C'est vrai qu'il y a des imputations graves dans cet ouvrage. Mais son outrance lui nuit. Paul Barril s'est trompé de genre. Il tenait une & bonne trame romanesque et il a

voulu faire de l'information. » Le juge des référés, Jean-Jacques Gomez, premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris, rendra son ordonnance le 9 septembre.





S



ه ي المن الإمل

e sur les otages d

"Selon toutes probabilités, l'inflation mondiale est enrayée."

Le Directeur général du FMI. 1957.

The Economist.
Parce que les erreurs peuvent coûter très ch**e**r:



# MM. Pasqua et Balladur seront absents de la convention des jeunes du RPR

M. Mancel s'affirme serein face aux rumeurs sur son remplacement au poste de secrétaire général

UDF ont annoncé leur présence à la convention des jeunes du RPR, réunie du 6 au 8 septembre à

Alors que François Léotard et plusieurs ministres Troyes, des membres éminents du Rassemblement font défaut. Edouard Balladur est absent, Charles Pasqua s'est décommandé. Philippe

de croiser le premier ministre, Alain Juppé, pré-

FAUTE DE COMBATTANTS, la « guéguerre de Troyes » n'aura pas lieu. Le premier, Edouard Balladur avait fait savoir, dès avant les vacances d'été, qu'il préférait réserver ses libres propos pour les journées parlementaires du RPR, les 26 et 27 septembre, au Havre. Le deuxième, Charles Pasqua, s'est décommandé, au dernier moment, d'un dialogue à bâtons rompus avec les jeunes du RPR.

Ce n'est qu'à la lecture de la presse que la direction du mouvement néogaulliste a appris que l'ancien ministre de l'intérieur avait précisément choisi le jour et l'heure de l'intervention du premier ministre à Troyes, le 8 septembre, pour s'exprimer lui-même, à Saint-Nazaire, à l'invitation d'un député, Etienne Garnier, connu pour son individualisme. Il l'avait démontré une fois de plus en étant le seul député RPR à critiquer, le 23 août, l'intervention des forces de police contre les sans-papiers de l'église Saint-Bernard, à Paris (Le Monde daté 25-26 août), et à mettre en cause la législation en vigueur - « un ensemble de textes qui se chevauchent » - due en bonne partie à... M. Pasqua au cours des ses passages au ministère de l'intérieur pendant la première, puis la deuxième cohabitation...

Plus modestement, le troisième, Philippe Séguin, a simplement demandé- et obtenu - que le peu avancé, dans l'après-midi du vendredi, par rapport à l'heure initialement prévue, afin de pouvoir rejoindre au plus vite sa bonne ville d'Epinal, voire de mieux s'assurer, le cas échéant, d'une présence au rendez-vous de 20 heures dans les journaux télévisés. Du quatrième - c'est plus méchant on ne sait rien: Nicolas Sarkozy n'est pas attendu à la convention nationale des jeunes RPR, qui doit se réunir, du vendredi 6 au dimanche 8 septembre, dans la ville d'un très jeune et déjà ancien porte-parole du gouvernement, François Baroin. A la direction du RPR, on affiche de ne pas en faire grand cas puisque, dit-on, « Nicolas n'est pas -n'est pas encore... - une figure historique du

Une fois de plus, les perturbations amoncées pour ce week-end à Troyes proviennent de l'intérieur. Alors que le premier ministre, Alain Juppé, s'efforce, depuis une semaine, d'« écouter et emliquer » auprès de tous ceux qui compteut au sein de la majorité, quatre de ses plus valllants « compagnons » s'emploient, chacun à sa manière, à ignorer on à fuir le président du

Près d'un an et demi après la victoire de Jacques Chirac à l'élection présidentielle, le RPR souhaitait faire de ce rendez-vous avec ses

d'esprit actuel de cette fraction de l'opinion, relativement peu armét pour le débat politique, mais qui avait pesé assez sensiblement dans le résultat de mai 1995. Sont-ils inquiets, déçus, ou toujours voloutaires? Les thèmes des « forums » qui leur sont proposés, pendant trois jours, témoignent assez bien de cette crainte - discrète - des dirigeants néceaullistes de devoir affronter, de plus en plus, un certain désenchantement. Arrêtés, sans aucun doute, avant les consignes d'« optimisme volontaire » lancées récemment par N'ignorant rien des rumeurs MM. Chirac et Juppé, ces thèmes traduisent de vraies interrogations: « Y aura-t-il une France demain? \*, \* Défense nationale: pour quoi faire?», «Que reste-il

avons-nous peur? » Cette auscultation prévue d'un millier de jeunes filles et de jeunes hommes, dont près de la moitié serait venue au militantisme politique grâce à la campagne de M. Chirac, risque, toutefois, de pâtir des querelles des «grands» du mouvement, alors même qu'en réponse aux bonnes manières de M. Juppé vis-à-vis de l'UDF, Prancois Léotard et plusieurs ministres appartenant à la confédération libérale sont annoncés à Troyes.

de nos emplois? », « De guoi

A la veille de la convention, le secrétaire général du RPR, Jeanlonguement, jeudi matin, devant la esse, à tenter de résoudre cette évidente fracture interne. « Balladur a un droit à exister, un peu comme Barre », a-t-il concédé. M. Pasqua? «Il a besoin d'exister. Il ne s'est pas remis de son choix au moment de l'élection présidentielle. Il a dil en souffrir profondément.» M. Séguin, lui, du moins, aurait le mérite de « savoir s'autocensurer ». Quant à M. Sarkozy, la direction du RPR, qui se dit « prête à lui

portant sur son éventuel congédiement, M. Mancel a ajouté: «Ce sera une bénédiction pour moi le jour où je quitterai le secrétariat général. Etre responsable d'un parti majoritaire est l'une des pires situations en politique : on prend tous les coups, mais je le savais des le départ » D'un optimisme peu commun, le député de l'Oisé - qui fait partie des élus avec lesquels l'intermédiaire Michel Pacary, sous contrôle judiciaire, s'est vu interdire d'avoir des contacts (Le Monde du 5 septembre) - ajoute même, à propos des différentes affaires liées au financement de son parti: « Lorsqu'on a la conscience tranquille, on ne s'intéresse pas à la progression de telle ou telle instruction

Jean-Louis Saux

# Jacques Lafouge est réélu grand maître du Grand Orient de France

Le rapport moral adopté à une large majorité

LE CONSEIL de l'ordre du Grand Orient de France, première a réélu, jeudi 5 septembre, au poste de grand maître, Jacques Lafouge, qui avait été porté à ce poste en janvier, au terme d'une grave crise interne. Seul candidat, M. Lafouge a recueilli vingt-trois voir, neuf conseillers ayant émis un vote blanc et un autre un vote fantaisiste. Ancien directeur des ressources humaines à l'Aérospatiale et avocat au baireau de Bordeaux, le grand maître a réalisé un score plus confortable que lors de sa première élection, où il avait obtenu dix-sept voix contre dix à

son adversaire le mieux placé. Amoncé comme candidat d'opposition (Le Monde du 5 septembre), Philippe Guglielmi, officier de carrière dans l'armée de terre, a préféré ne pas se présenter en raison des incertifudes qui subsistaient dans les pointages. Il a dû qui régnait à l'ouverture du convent de l'obédience, réuni du 5 au 8 septembre à Paris. En effet, les neuf cents délégués se sont montrés soucieux de ne pas renouer avec les batailles fratricides qui avaient perturbé le convent de septembre 1995 et donné une image peu flatteuse de leurs tra-

Certes, des délégués ont critiqué le «charcutage» réalisé, selon eux, par la direction à l'occasion du redécoupage de deux régions maconniques. D'autres out critiqué l'abandon du Comité de liaison et d'information des puissances maconniques signataires de l'appel de Strasbourg (Clipsas) et la création d'une Association aconnique intercontinentale libérale (Amil) concurrente.

Mais les participants se sont montrés prudents lorsqu'ils ont abordé les épineuses difficultés

budgétaires. La commission du budget leur avait demandé de ne obédience maconnique française, pas donner quitus à la direction sortante, en raison d'un manque de clarté dans les comptes. Elle n'a pas été suivie, malgré le déficit annoncé de plusieurs millions de francs. Les délégués ont été sensibles an plaidoyer des partis de Jacques Lafouge, qui out dé-noncé une tentative de déstabilisation. Le rapport moral a the adopté par quelque 90 % des sui-

Le bureau du conseil de l'ordre est constitué à peu de chose près comme il avait été annoncé. Out été étus Raymond Bagnis, Eric Vanlergerghe et Maurice Michel grands maîtres adjoints, ainsi que Marcel Guinchard (grand orateur). Stéphane Fillette (secrétaire aux affaires intérieures), Michel Garand (secrétaire aux affaires extérieures), Jean-François Denis (grand trésorier), Marc Malfatto (garde des sceaux) et Louis Barcet

(grand hospitalier).
Jacques Lafonge estimali qu'il n'avait même pas eu une amée complète pour appliquer les ré-formes demandées par le convent précédent. Il peut désormais parachever seion ses voeux la mise en ordre des comptes et le renouvellement des méthodes de fonctionnement à la suite de son prédécesseur, Patrick Kessel. Il ambitionne de rendre au Grand Orient son rôle de «laboratoire d'idées de la République ». Il devrait faire entendre la voix du Grand Orient à l'occasion de la visite du pape en France et manifester l'indignation de ceux des laics qui se reconnaissent dans la franc-maconnerie, devant l'engagement de fonds publics pour les cérémonies religieuses de l'anniversaire du

## La formation néogaulliste tente d'organiser un « pôle écolo-sociétal » en vue des élections législatives et régionales

APRÈS LA GAUCHE, la droite. Alors que PS : entre l'université d'été de l'UDF, à La Banle, et et PCF réfléchissaient, la semaine dernière, avec les Verts, à une construction politique inédite - une coalition de gauche inspirée de L'Olivier italien - en vue des législatives, la droite s'aperçoit à son tour qu'elle pourrait avoir besoin d'attirer les voix des écologistes qui ne sont pas à gauche. L'idée d'un regroupement s'inspirant de la formule « majorité présidentielle » construite, en 1988, par François Mitterrand, et bâti autour de quelques personnalités - le ministre de l'environnement. Corinne Lepage, ancienne de Génération Ecologie (GE), le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire d'urgence, Xavier Emmanuelli, voire le député (République et Libertés) du Nord et maire (div. droite) de Valenciennes, Jean-Louis Borloo fait son chemin au RPR.

Rue de Lille, on s'est penché sur le premier tour de l'élection présidentielle de 1995, et en particulier sur les 3,3 % des suffrages de la candidate des Verts, Dominique Voynet. Deux tiers de ces électeurs avouaient leur préférence, en «second choix», pour Jacques Chirac et Edouard Balladur. Ce réservoir potentiel de voix qui peut se révéler décisif en 1998 fait aujourd'hui l'objet de multiples réflexions au RPR, au gouvernement, et à GE.

LE PROFIL IDÉAL DE CORINNE LEPAGE Corinne Lepage est l'une des pièces essen-tielles de ce jeu de construction. Son métier - avocate spécialisée dans les causes écologistes - et sa parfaite connaissance de la « planète verte » lui donnent une légitimité antérieure à son entrée au gouvernement. Dans la maiorité, elle essaie de se détacher d'une image trop RPR. Ce week-end, elle se partagera ainsi la convention nationale des jeunes RPR, à Troyes. Et si elle a aujourd'hui un mes faire passer à l'opinion, c'est bien celui d'une femme avant tout soucieuse de l'environne

Corinne Lepage a donc le profil idéal pour organiser une mouvance qui donnerait une touche de vert à la majorité. Elle pourrait être l'une des chevilles ouvrières d'un pôle « humanitaire, social et écologiste » - le RPR dit « écolo-sociétal » - bâti autour de représentants de la société civile, et qui décemerait son label à des candidats aux élections législatives ou à des listes aux régionales. Corinne Lepage a rencontré à cet effet Xavier Emmanuelli, ancien chef du SAMU de Paris et ami de Jacques Chirac, mais aussi Jean-Louis Borloo, ancien cofondateur de Génération Ecologie, pour l'action de terrain sur la ville.

Corinne Lepage a aussi un ceil sur les deux petits partis écologistes qui ne sont pas ancrés à gauche. Elle a rencontré le Mouvement écologiste indépendant (MEI) d'Antoine Waechter, qui, s'il reste fidèle à son « ni-ni » apolitique, n'exclut pas de participer à une formule souple, «type club». Elle compte enfin des amis dans son ancienne formation, qui pourraient mettre à profit les hésitations de son président. Brice lalonde avait un temps envisagé d'adhérer à l'UDF et de sceller un accord avec Prançois Bayrou, président de Force démocrate (FD). Soucieux avant tout de conserver son droit au financement politique de l'Etat, il semble s'être aujourd'hui ravisé. L'ancien ministre de François Mitterrand adresse aujourd'hui des signes an RPR, comme son soutien inconditionnel à Jacques Chirac dans l'affaire des Africains sans

té 25-26 août). Il sera, lui aussi, présent aux rassemblements du week-end à La Banle et à

Ce virage très à droite provoque des métristes » qui souhaitent poursuivre le dialogue avec FD. Patrice Hernu, qui reste membre du conseil national du mouvement écologiste après sa démission, en juin, de son poste de secrétaire général, a ainsi annoncé jeudi 5 septembre la constitution d'un « chib » intitulé Génération en mouvement (GEM), qui veut devenir « l'un des moteurs de l'aile moderne et libérale de la majorité ».

LA NOTORIÉTÉ DE BRICE LALONDE

Le RPR n'est pas encore sûr de pouvoir compter Brice Lalonde parmi ses amis, Mais il connaît la notoriété de ce dernier dans l'électorat. S'il semble avoir aujourd'hui fait le choix de Corinne Lepage pour incarner l'idée écologiste à droite, il n'exchit pas tout à fait de s'appuyer aussi sur Brice Lalonde. Ce demier, très critique sur l'action du ministre de l'environnement, multiplie de son côté les contacts pour former ce « pôle des déçus », à « l'aile gauche de la majorité présidentielle ». Alors que le PS, soucieux de ne pas rééditer les erreurs du passé, a décidé de s'appuyer sur la structure partisane des Verts - auxquels il a demandé, en contrepartie, de rassembler autour d'eux les autres petites formations écologistes de gauche -, le RPR parie, lui, sur des hommes. Comme l'avait fait en son temps le PS avec... Brice Lalonde.

> Cécile Chambraud et Ariane Chemin

## Le Conseil constitutionnel prononce la déchéance de Bernard Tapie

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, jeudi 5 septembre, a prononce « la déchéance de plein droit de M. Tapie de son mandat de député » « nonobstant » le fait que celui-ci ait présenté sa démission de l'Assemblée nationale le 2 septembre. Le Conseil a constaté, en effet, que la loi de 1985 sur la liquidation judiciaire indique que «l'incapacité d'excercer une fonction publique élective » entraînée par une « fuilite. personnelle » prend « effet de plein droit à compter de la notification du jugement définitif] qui est faite à l'intéressé par l'autorité compé tente ». Pour le Conseil, donc, M. Taple a perdu son siège de député le 24 juillet 1996, date où le ministère de la justice hi a notifié l'arrêt de la Cour de cassation; sa démission a donc été sans effet juridique. Commentant cette décision, M. Tapie a déclaré : « Une fois encure, on tord le droit pour lui faire dire ce qu'on veut. »

M SANS-PAPIERS : les groupes communistes du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Parlement européen ont demandé, jeudi 5 septembre, après une rencontre acvec le collège des médiateurs des sanspapiers, la constitution d'une commission d'enquête « sur le bilan de

CORSE: le Mouvement pour l'autodetermination (MPA) affirme, dans un communiqué publié jeudi 5 septembre, que « contrairement aux affirmations des médias, les personnes interpellées le 4 septembre 1996 à Bastia, ne sont ni militantes, ni adhérentes, ni proches du

■ SÉCURITÉ SOCIALE : Claude Maffioli, président de la Comédéra tion des syndicats médicaux français (CSMF), estime, dans une entretien publié par Le Quotidien du médecin jeudi 5 septembre, qu'B « ne serait pas étonnant que le gouvernement nous impose, via les caisses d'assurance-maladie, des mesures drastiques et agressives ».

PATRONAT: Jean Gandois, président du CNPF, a souhaité, jeudi 5 septembre, une « mise sous surveillance » des effets de la loi de Robien sur l'aide à la réduction du temps de travail, qui risque selon ini de s'avérer très coltieuse. L'Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) juge aussi « préoccupant » son impact. Elle estime que lorque la baisse des horaires vise à éviter des « licenciements imposés par des problèmes structurels », c'est « l'indispensable adaptation des entreprises qui risque d'être dangereusement retardée ».

RÉGIONS : Marc Censi (UDF-PR), président du conseil régional Midi-Pyrénées, a dénoncé, jeudi 5 septembre, à Toulouse, une proposition des « technocrates de la Datar qui veulent rattacher la région Midi-Pyrénées à l'Arc atlantique ». Cette proposition revient, selon M. Censi, à « supprimer purement et simplement la diagonale continentule, composée de ces régions françaises et espagnoles caractérisées par des massifs montagneur, par une grande ruralité, une faible densité de population et qui ont tout intérêt à être traitées dans une politique commune, ce qu'avait reconnu la Commission européenne ».

 URBANISME: l'enquête publique pour l'opération Paris Rise ganche se déroulera du lundi 30 septembre au samedi 16 novembre à: la mairie du 13º arrondissement et au centre administratif du boulevard Moriand, où seront reçues les remarques des Parisiens sur ceprojet. Des pannéaux d'information seront installés dans les dix-neuf autres mairies d'arrondissement, ainsi qu'à l'Hôtel de Ville. Les représentants d'Ecologie pour Paris ont rétéré leux revendication d'un registre dans chaque mairie.

والمحاجرة وأناكا بالاراداة

· E: AT A PARTY SAME

THE THE RESIDENCE

Commercial Commercial

化大型性 网络红

er i die laderan av. J.,

Comments of the sales

إيلانها المالا مسادات

1 2 4 1752

4183 (c. 2004)

with grantation

and the W

----

and the first office

THE PARTY OF THE P

 $= \{ x^{2} = (-1)^{n} : (x^{2} + 1)^{n} \in \mathbb{Z}_{p^{2}} \}$ 

l'affaire des

The state of the s 12 to 22 to 12. Barrier Const. 100 m 12 = -- 2 · A. A. A. 141 Carried Constitution 200 #Zrna

**第77 华**亚

it so . . .

Z21.

32

S. 3

10.7

10.7

Marine Line

**第4** 图 11

œA viji-

RE- ...

Statistics of the

25 € -

\$15

300 A .... De la

the Arman Contract of the second

#### Les sondages confirment la crise de confiance des Français MALGRÉ LES APPELS à l'« op-Selon l'enquête de Gailup, réali-sée les 29 et 30 août auprès d'un En sens inverse, selon l'enquête mensuelle de Louis-Harris réalisée

timisme » lancés à la fin du mois d'août par le président de la République et les initiatives tous azimuts du premier ministre, depuis, pour tenter de remobiliser sa majorité, l'opinion publique est tou-Jours incertaine et hésitante.

Depuis le début de l'année, l'évolution des cotes de confiance respectives de l'acques Chirac et Alain Juppé était similaire d'un institut de sondage à l'autre : tous deux enregistraient une cote négative, mais le premier avait bénéficié d'un redressement de 5 à 10 points de confiance quand le second plafonnait. Par contraste, les quatre enquêtes les plus récentes témoignent d'un flottement très net de l'opinion : Ipsos et Gallup font apparaître un redressement de l'exécutif, la Sofres

échantillon de 943 personnes et publiée par L'Express (daté 5-11 septembre), Jacques Chirac a enregistré une hausse de 3 points de sa cote de confiance en août, avec 43 % d'opinions favorables, contre 46 % de jugements défavorables. Le taux de satisfaction est de 37 % pour le chef du gouvernement - également en hausse de 3 points -, contre 57 % d'opinions négatives. De même, selon le baromètre Ipsos, réalisé auprès d'un échantillon de 942 personnes les 30 et 31 août et publié par Le Point (daté 7 septembre), la cote du chef de l'Etat est stable à 41 % de jugements favorables contre 52 % (+1) de jugements défavorables et celle du premier ministre est en hausse de 3 points à 38 % d'avis favorables contre 56 % (-1) d'opinions

auprès d'un échantillon de 1 004 personnes les 30 et 31 août pour Valeurs actuelles (daté 6-12 septembre), M. Chirac enregistre une forte chute de popularité puisqu'il ne recueille que 38 % d'opinions favorables (soit une baisse de 6 points par rapport au mois de juillet), contre 50 % d'opinions négatives, tandis que la cote d'Alain Juppé reste stable avec 34 % de jugements positifs.

UNANIMITÉ SUR LE PESSIMISME De la même façon, l'enquête de la Sofres, réalisée du 28 au 30 août auprès d'un échantillon de 1 000 personnes pour Le Figaro Magazine (daté 7 septembre), fait apparaître une baisse de 3 points de la cote de confiance de M. Chirac, à 40 % d'opinions favorables, contre 58 % d'opinions né-

nistre, il baisse également, de 2 points, avec 34 % d'opinions positives, contre 63 % d'opinions né-Mais au-delà de ces contradic-

tions, une tendance paraît confirmée par tous les instituts : le pessimisme des Français et leur inquiétude de l'avenir sont massives. Pour la Sofres, 75 % des personnes interrogées (+4) estiment que les choses out tendance à aller plus mal. Ils sont 77 %, selon lpsos, à inger que la situation économique de la France s'est détériorée. Et 62 % estiment, selon Louis-Harris, que la situation économique et sociale va plutôt en se dégradant, contre 6 % seulement pour qui les choses s'améliorent. Rude défi pour le chef de l'Etat et le premier ministre.

Jacques Lafouge 6 IMMIGRATION Deux semaines après l'expulsion de 220 Africains sans papiers réfugiés dans l'église Saint-Bernard à Paris (18°), il est possible de tirer plusieurs enseigne-

police constituent une première expilcation. Elles ont été si nom-

dans leur pays d'origine. DE MUL- trats ont exprimé leur malaise face à TIPLES « BAVURES » commises par la la mise en œuvre des lois sur les étrangers. A tel point que chacun aujourd'hui s'accorde à reconnaître

huit personnes ont été reconduites breuses que de nombreux magis- la nécessité d'une « adaptation » des lois Pasqua. • PARMI LES DIX GRÉVISTES de la faim, un seul, selon le ministère de l'intérieur, devrait

# L'affaire des sans-papiers révèle des incohérences législatives

L'évacuation des 220 Africains réfugiés dans l'église Saint-Bernard n'a été suivie que par huit reconduites à la frontière. Un bilan qui s'explique en grande partie par de nombreuses bavures policières et un malaise croissant des magistrats

PIÈTRE BILAN. Sur 220 Africains sans papiers interpellés au petit matin, vendredi 23 août, dans leur refuge de l'église Saint-Bernard, huit ont été effectivement reconduits dans leur pays d'origine - sept au Mali et un en Gulnée. Soixante-treize se sont vo promettre les précieux papiers par Jean-Louis Debré, tandis que les autres ont replongé dans l'illégalité, onze étant convoqués avant la fin de la semaine prochaine devant le tribunal correctionnel. Spectaculaire, l'opération, qui aura mobilisé plus de 1100 gendarmes mobiles et CRS, s'est achevée dans la confusion. Sous le regard particulièrement attentif des médias, dans la torpeur de l'actualité estivale, le système français de gestion de l'immigration illégale aura offert, à grande échelle, le spectacle de son inefficacité.

40° 1 15° EG

 $e^{-d^2} \geq e^{\frac{2\pi i}{16\pi}\frac{2\pi}{4}}$ 

The Ball

10 Table 1 Sec. 1

Habituellement, l'administration explique la réelle difficulté à « éloigner » les étrangers – à peine un quart des décisions de reconduite sont exécutées - par la mauvaise volonté des pays d'origine à recomaître comme « nationaux » des personnes passées maîtres dans l'art de dissimuler leur identité, voire leur nationalité en faisant disparaître leur passeport. Un autre obstacle réside dans la difficulté à trouver pour l'expulsé une piace d'avion dans un délai compatible avec la durée légale de rétention de dix jours. Pourtant, grâce à la mobilisation d'avions militaires, aucun de ces aléas n'a joué dans l'affaire de Saint-Ber-

Cette fois, seuls des facteurs internes à la France expliquent le

tacle des « expulsés » à nouveau rassemblés à la Cartoucherie de Vincennes quelques heures après l'assaut de l'église. Ces données sont de trois ordres: aux « bavures » de procédure commises par la police s'ajoute l'impossibilité d'appliquer totalement les lois Pasqua et Méhaignerie dans le « pays des droits de l'homme ».

APPROXUMATIONS

Enfin, la troisième explication tient au choc psychologique provoqué par le spectacle de ces familles dignes et attachées à la France qui ont su faire passer leurs visages et leur histoire avant les préjugés politiques et les arguties juridiques. Statuant sous le regard d'une opinion choquée par l'évacuation, les magistrats n'ont pas échappé au climat général de manvaise conscience. Le ministre de l'intérieur non plus, sans doute, qui aura finalement octroyé un total de 121 régularisations, lui qui estimait, à la mi-août, qu'il serait «traziaue» de «céder au chan-

tage des sans-papiers ». A priori pourtant, le contexte de P « opération Saint-Bernard » paraissait idéal du point de vue de l'administration. Dès le mois de mai. les Africains, alors regroupés rue Pajol, avaient déposé auprès des autorités un dossier en vue de régulatisation par l'intermédiaire des « médiateurs ». L'identité et la situation de chacun d'eux ne faisaient donc pas mystère et la préfecture de police a bénéficié de plusieurs mois pour préparer sa risposte. Mais autant l'évacuation policière a, dans sa thie politique mais par légalisme, en

rée, autant le traitement juridique a révêlé les flottements et les inquiétantes approximations d'une administration qui, jusqu'au début d'août, il est vrai, n'avait pas pris au sérieux la grève de la faim des

ont suivi l'évacuation, certains des juges délégués chargés de statuer sur le maintien en rétention des

cours gouvernemental et le spec- d'avoir été minutieusement prépa- lice était devenue une entreprise de faussaire, analyse un militant du Groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés (Gisti). Lorsqu'elle réclamait un procès-verbal de garde à vue, le représentant de la préfecture lui disait 'attendez deux minutes", sortait puis revengit avec le document fabriqué à la demande. On entendait le juge dire: "C'est incroyable, je

#### Plusieurs centaines de manifestants à Paris

Pinsieurs centaines de personnes se sont rassemblées, jeudi 5 septembre, place de la République à Paris. Répondant à l'appel des sanspapiers de Saint-Bernard, plusieurs associations, syndicats et organisations politiques leur out réaffirmé leur soutien dans la lutte pour la régularisation de tous les Africains de Saint-Bernard et l'abrogation des lois Pasqua. L'annonce de vingt-quatre nouvelles régularisations par le nouvernement n'a pas satisfait les manifestants. « Le gouvernement nous ment, a estimé Ababacar Diop, porte-parole des sans-papiers. Les régularisations annoncées ne concernent pas uniquement ceux de Saint-Bernard, mais des sans-papiers d'autres organismes comme le Secours catholique.» Aussi appelle t-il les Français à continuer de les sontenir en venant aux prochaines manifestations, notamment la marche nationale du 28 septembre. Débats et concerts sont également prévus, dont le premier aura lien le 9 septembre, au Hot Brass, dans le parc de La Villette, à 19 heures.

sans papiers ont tiqué sur plusieurs irrégularités de procédures et autres bavures. Des procès-verbaux douteux, l'interdiction opposée aux avocats de rencontrer leur client en rétention ont ainsi été sanctionnés par la libération des intéressés. « Une femme juge qui avait commencé son audience sans mansuétude à l'égard des étrangers a fini par refuser toutes les maindens en rétendon, non par sympa-

Jamais sans doute, le malaise des magistrats face à la mise en œuvre des lois sur les étrangers n'aura été aussi manifeste. Quasiment réduits par la loi Pasqua au rôle de chambre d'enregistrement des décisions policières, ils ont déjà conquis devant la Cour de cassation la latitude de contrôler les conditions des interpellations et de sanctionner les irrégularités par des libérations.

Mais certains ont l'impression contraste entre la vigueur du dis- violence, laissé l'impression découvrant que la préfecture de po- d'être utilisés de plus en plus au faciliter sa reconduite, cette exi-

service d'une senle logique : les statistiques de reconduites à la frontière, « Depuis deux ans à Paris, la préfecture de police est entrée dans une logique d'affrontement avec les magistrats, commente Jean-Claude Bouvier, secrétaire général du Syndicat de la magistrature. Des étrangers ont été remis en rétention malgré des décisions Judiciaires. D'autres sont pris au piège par un rendez-vous en préfecture "en vue de régularisation". D'autres encore comparaissent alors qu'ils sont installés en France depuis des années avec femme, enfants et emploi. Cela finit par faire réfléchir même les plus insensibles des magistrats. »

Quant aux droits des étrangers autrefois méconnux et laissés aux seuls militants, il sont désormals phus familiers des professionnels. D'obscures audiences mobilisent aujourd'hui la presse tandis qu'avocats et réseaux de soutien s'organisent.

POTTES ON LIGHE

A la préfecture de police, on reconnaît des « pertes en ligne » ex-plicables par la non-coincidence entre les listes préparées à l'avance avec les personnes interpellées, et par le grand nombre de dossiers à traiter dans la précipitation face à des avocats organisant une défense en chaîne. La résident les enseignements les plus intéressants du grand cafouillage de Saint-Bernard. Alors que la loi enserre dans un délai strict de vingtquatre heures le droit d'appei contre un arrêté de reconduite à la frontière afin de limiter la marge de manœuvre de l'étranger et de

gence de précipitation s'est retournée contre une administration incapable de riposter dans un lans de temps si court.

Complexes, ces procédures d'appel ont cependant permis d'éviter le pire : la séparation des familles et l'expulsion de malades ou de personnes menacées dans leur pays pour leurs opinions. En annulant pas moins de dix-sept arrêtés de reconduite à la frontière, les magistrats délégués n'ont fait qu'appliquer les principes rappelés par le Conseil d'Etat.

Aux termes de décisions non encore publiées, ils ont estimé que la décision du préfet de police d'éloigner par la force des personnes ayant jeûné depuis plus de cinquante jours et donc hors d'état d'entreprendre un voyage éprouvant constituait une « erreur manifeste d'appréciation » puisqu'elle pouvait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Les juges administratifs ont qualifié de la même façon la reconduite de personnes ayant des attaches familiales en France et qui, de ce fait, figurent sur la liste des « régularisés » du ministère de l'intérieur.

Le tribunai a estimé qu'il existait une disproportion entre les buts recherchés par la décision de les expuiser et le droit à une vie familiale normale protégé par la Convention européenne des droits de l'homme et par le Conseil constitutionnel. Une manière claire de désigner le fossé qui sépare l'application littérale des lois Pasqua et Méhaignerie du simple respect des droits fondamentaux de la personne.

Ph. Be.

## Un « festival » d'irrégularités et de bévues

EVE DOE BRUCE s'était habituée à partager le sort des sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Chargée de relations publiques au Théâtre du Soleil, elle était de ceux qui, en choq mois, avaient vécu leurs espoirs et leurs craintes. Deonis une semaine, même leurs nuits étaient devenues les siennes. Comme d'autres, en effet, elle dormaît avec eux, sur un matelas posé près de l'autel. L'intervention policière était certaine, ils la vi-

100

Company of the property of the company of the compa

vraient ensemble. Eve ne s'attendait pourtant pas à accompagner les 227 Africains jusqu'au centre de rétention de Vincennes, dernière étape avant la reconduite à la frontière. Non seulement elle avait des papiers, mais elle était française. Ce 23 août, pourtant, la jeune femme, née au Togo et arrivée en France à l'âge de huit ans, n'a pas eu le temps de comprendre. « Terrorisée », elle a suivi les gendarmes du côté « noir » de l'église. Puis elle s'est laissé conduire dans le fourgon cellulaire: « Je ne savais pas où on nous emmenait », se souvient-elle. A la sortie du car, un fonctionnaire lui a demandé son nom. Alors, comme le font souvent ceux dont le patronyme déconcerte les administrations, Eve a présenté sa carte d'identité. Sans réfléchir. « Merde, elle est française l », s'est écrié le policier.

Cette mésaventure, trois autres femmes l'ont vécue cette même nuit. Interpellées, triées, elles ont abouti à Vincennes. Toutes étaient françaises, mais toutes avaient la peau sombre. Pour les avocats des sans-papiers, cet épisode constitue la preuve qu'une « discrimination raciale » a bien été opérée lors de l'évacuation de l'église. Ce cas d'école pourrait bien connaître une suite judiclaire, les associations envisageant de poursuivre l'administration à ce sujet. Toutefois, il est loin de constituer la seule bavure juridique dans ce que le ministère de l'intérieur avait baptisé l'« opération Saint-Ber-

Les défenseurs des sans-papiers dénoncent un « festival d'irrégularités ». Le président de la Ligue des dossiera. Quatre n'avait disposé, il est vrai, que de droits de l'homme, Mª Henri Leclerc, a parié de « capharnaum iudiciaire ». A la préfecture de police de Paris, on estime au contraire que tout s'est déroulé « dans le respect des procédures », selon la formule prononcée par Jacques Chirac au lendemain de l'interven-

L'ÉTAT CONDAMNÉ Materin Traore ne partage pas

tout à fait cet avis. A quarantedeux ans, ce père de deux enfants français venait, en juin, d'être régularisé par la préfecture de po-lice. Cela ne l'a pas empêché, lui aussi, de visiter le centre de rétention. Pendant vingt-quatre heures, personne n'a voulu croire à son histoire. Comme les autres, il a donc été présenté, le 24 août, au juge délégué, afin que sa rétention soit prolongée, puis devant le tribunal administratif, afin que soit examinée la régularité de son arrêté de reconduite à la frontière. Le premier magistrat l'a remis en liberté. Le second a annulé l'éloignement, condamnant au surplus l'Etat à lui verser la somme de 1 000 francs pour payer ses frais Les irrégularités commises à

Vincennes ne s'arrêtent pas là. Les associations dénoncent notamment la privation de liberté infligée aux soixante-dix enfants : interpellés au lever du jour, certains n'ont été relâchés qu'en fin d'après-midi, alors que la loi n'autorise pas la rétention de mineurs. Ce 23 août toujours, les membres de la Cimade, association pourtant chargée par le gouvernement d'assister les personnes retenues, n'ont pas été autorisés à passer la porte du centre. Pis: les avocats ont dû attendre 19 henres pour pénétrer dans l'enceinte et rencontrer leurs clients. Cette constatation a d'ailleurs conduit la cour d'appel à libérer trois Africains qui n'avaient pas en la possibilité de consulter leur défenseur dans un s'allonger.

D'autres bévues ont été réali-

ainsi vu notifier des arrêtés de reconduite à la frontière en dépit des avis médicaux : « erreur munifeste d'appréciation », a tranché le tribunal administratif. De même, Berke Camara, Mauritanien dont le Haut-Commissariat aux réfugiés et la Commission européenne des droits de l'homme avaient signalé qu'il encourait de graves menaces dans son pays d'origine, n'a du son salut qu'à un «refus d'embarquer ». Remis en liberté par le parquet de Bobigny, il devra répondre de ce délit devant le tribunal de Bobigny (Le Monde du

3 septembre). Sans oublier les dossiers largement incomplets. Lors des audiences, des procès-verbaux d'interpellation, des invitations à quitter la France, des notifications d'arrêtés de reconduite manquaient à l'appei. La préfecture

plus de deux cents dossiers. Une hâte qui a mis en lumière de curieuses pratiques. Le Canard enchaîné a ainsi rapporté le cas de Cheikne Doucouré: deux procèsverbaux d'interpellation, signés par le même commissaire, à vingt minutes d'intervalle. Celui de Mahamadou Diombara est peut-être plus édifiant encore. A l'audience du 24 août, la greffière appelle son avocate. Dans sa main, elle tient le PV d'interpellation, que l'on avait cru manquant et retrouvé par la préfecture de police. L'avocate ouvre le dossier pour ranger le document... et découvre un autre PV, signé par un autre policier, rédigé une heure et demie avant le premier. Les associations parlent de « manipulation », la préfecture de

simple « erreur matérielle ». Nathaniel Herzberg

#### COMMENTAIRE *BONNES NOUVELLES*

Finalement, l'affaire de l'évacuation de l'église Saint-Bernard n'aura pas apporté que des mauvaises nouvelles. En donnant un visage aux lois Pasqua, les Africains sans papiers ont fait sortir le débat sur l'immigration des omières théoriques et idéologiques où il s'enferme depuis des années. Avant d'être un problème d'étanchéité des frontières et d'application de la loi, l'immigration est une question d'hommes, de femmes et d'enfants chassés de leur pays par la misère. Pour eux, l'attraction des lumières de la France est plus puissante que tous les movens Juridiques et policiers imaginés pour les chasser. Si une part de l'énergie politique mise à perfectionner la législation et à justifier des pratiques xénophobes était désormais investie dans l'étude du couple immigra-

tion-développement du tiers-

monde, l'église Saint-Bernard n'aurait pas été évacuée pour rien. Seconde « bonne nouvelle » :

dens un pays de droit, une rafie suivie d'une expuision massive reste difficile à organiser, même si certains en révent. Répressive, la joi Pasqua n'a pas fait sauter tous les verrous des droits de l'homme. Les voies de recours qu'elle à laissé subsister ont au moins permis d'éviter que ne soit commis l'irréparable : la reconduite à l'avion de pères d'enfants non expulsables, la séparation forcée de couples, l'expulsion de grévistes de la faim en état d'extrême faiblesse ou d'opposants politiques en danger dans leur pays. Souvent brocardée depuis l'affaire de Saint-Bernard, la « complexité » des textes sur l'immigration joue aussi dans le sens des libertés publiques. Le gouvernement, qui prépare une « adaptation » des lois Pasqua, devra tenir compte de cetta

## Un seul des dix grévistes de la faim devrait être régularisé

MERCREDI 4 SEPTEMBRE, c'était au tour d'Hamady Camara, le porte-parole des grévistes de la faim de l'église Saint-Bernard, de comparaître devant le tribunal administratif de Paris (le Monde du 6 septembre). La décision lui a été favorable: son arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) a été amoulé.

Le Mauritanien s'était vu notifier cet arrêté le 23 août, quelques heures après l'évacuation de l'église (Le Monde du 24 août), avant de le voir confirmé par voie postale six jours plus tard. Ayant refusé d'aller à l'hôpital, il avait été conduit au centre de rétention administrative de Vincennes en compagnie de Moussa Keita, un de ses compagnons de jeime. On les avait fait attendre, debout, comme tout le monde. Dans les cellules, ils n'avaient pas eu la possibilité de

Moussa Keita, Djibril Niakaté et Sema Camara avaient également

frontière. Le 25 août, le tribunal Laminne Dembélé, Carounga Diaadministratif les a annulés. Les deux fois, pour les quatre hommes, ni le contenu des dossiers ni la forme des arrêtés n'ont importé au premier chef. C'est le fond qui a posé problème. Le tri-bunal administratif a en effet estimé que la préfecture de police ne pouvait prendre une décision de reconduite à l'encontre d'hommes en grève de la faim depuis cinquante et un jours sans menacer gravement leur santé.

« Nous avons le même cœur, le même combat, la même maladie »

Les inquiétudes des grévistes sées en amont, lors de la constitu- reçu des arrêtés de reconduite à la Diabaté Makan, Boubacar Tirrera, rêtant la grève de la faim]. Si, d'un

- F

gouraga, Moussa Sissoko et Sidi Diara n'ont, quant à eux, jamais été convoqués au tribunal. Et un nouvel arrêté de reconduite à la frontière peut à tout moment frapper ceux qui ont bénéficié d'une amulation. Sans papiers ils étaient, sans papiers ils demeurent. Selon le ministère de l'intérieur, seul le Malien Djibril Niakaté, l'unique père de famille du groupe, va être régularisé.

Ce mercredi, les dix n'ont donc fait qu'un pour accompagner Hamady Camara à l'audience du tribunal administratif. « Nous avons le même cœur, le même combat, la même maladie, assurait encore et toujours le Mauritanien. Quoi qu'il nous arrive, on assume tous ensemble. On est venu à dix, parce

au'on a peur au'on nous sépare. » Dans l'après-midi, les amis de la première heure leur ont offert une petite cérémonie. « Vous avez dén'ont pas été apaisées pour autant. posé les armes symboliques [en ar-

côté, c'est pour nous un soulagement, de l'autre côté, il y a pour vous une sorte de regret naturel, une sorte de deuil, parce que le moment de l'action et de la concentration de toutes les forces semble être passé », résumait à leur adresse un texte d'Hélène Cixous lu par Antonio Diaz-Florian, directeur du Théâtre de l'Epée de Bois.

Médecins du monde, qui continue à surveiller leur alimentation. estime à trois mois la période de surveillance médicale nécessaire au terme de laquelle « un bilan des séquelles somatiques et psychiques » pourra être établi. Les anciens grévistes de la faim commencent à tourner en rond: « On ne peut rien faire, on est dans les mains de Juppé », répètent-ils avec lassitude. Il n'est toujours pas question de renoncer aux papiers : « On est des hommes publics, maintenant, on ne peut plus vivre isolés

Aude Dassonville

هكذامن الإمل

# De nouveaux éléments font douter de l'impartialité de la justice niçoise dans le dossier de la petite Lauriane

Des relevés téléphoniques apportent la preuve de contacts entre la mère de l'enfant et deux magistrats

l'affaire de la petite Lauriane, confirme que les magistrats ont fait preuve de partialité

minée par des médecins, alors que

son corps présentait de nom-

breuses ecchymoses: elle avait

alors évoqué, déjà, certains sévices

et abus sexuels perpétrés par le

compagnon de sa mère. Mais

toutes les décisions de justice ont,

en définitive, été favorables à cette

demière, le parquet de Nice enga-

geant même plusieurs poursuites

contre le père de Lauriane (Le

Unique dissonance dans ce

concert de décisions univoques,

l'ordonnance rendue le 29 février, à

Grasse, par le juge des enfants Ma-

rie-Agnès Murciano, évoquait

« une suspicion parfaitement sé-

rieuse de mauvais traitements phy-

siques et sexuels » contre l'enfant, et

exigenit son placement dans un

foyer de la direction des actions

médicales et sociales (DAMS), à

compter du 1e mars, 14 heures. Le

21 mai, cette décision de justice a

été invalidée par la cour d'appel.

Elle n'avait au demeurant jamais

été exécutée : Lauriane et sa mère

avaient alors disparu sans laisser de

traces. Or, les recherches effectuées

durant cette période par le juge

d'instruction de Grasse Philippe

Alenda, à la suite d'une plainte de

la famille paternelle de Lauriane,

ont abouti, au cours de l'été, à la

production de documents accrédi-

tant la thèse de «contacts» entre

Mª Guyot et certains magistrats

Fille d'un ancien avocat général

près la Cour de cassation, suicidé

en 1990, qui avait fait une partie de

sa carrière à Nice, Marie-Pierre

Guvot s'est entretenue à plusieurs

reprises au téléphone avec un subs-

titut nicols, alors en charge du suivi

de son dossier au parquet.

Communiqué au juge de Grasse le

15 tuillet, le relevé des appels pas-

sés par Mª Guyot entre le 1ª et le

6 mars, à partir de son téléphone

cellulaire, mentionne buit commu-

nications avec ce magistrat, à son

domicile privé de Nice, dont le nu-

méro figure sur la liste rouge. Le

1= mars à 13 h 10, soit cinquante

Monde du 9 avril).

riane a été en contact à plusieurs reprises, à

L'instruction du juge Philippe Alenda, dans le traitement de ce dossier. Les relevés son domicile, avec le substitut de Nice qui référe de la netite Lauriane, confirme que téléphoniques prouvent que la mère de Lauriane. était « en fuite ». Elle a également téléphoné

cellerie démentait, il y a quatre mois, tout contact avec la mère de l'enfant.

minutes avant l'entrée en vigueur LA JUSTICE niçoise a-t-elle fait preuve d'une coupable partialité Lauriane, la mère de la fillette et le dans le traitement du dossier de la substitut se sont entretenus durant petite Lauriane? Aujourd'hui âgée de sept ans, la fillette se trouve, deun peu plus de onze minutes. Dans puis le divorce de ses parents, Kala seule journée du 5 mars, alors que M= Guyot était considérée nim Kamai et Marie-Pierre Guyot, comme « en fuite », et recherchée à au centre d'un conflit qui a tourné ce titre par la police, le relevé menà l'affrontement, puis au scandale. tionne quatre appels chez ce même Le 13 juin 1994, alors qu'elle se magistrat, dont la longueur varie trouvait aux Etats-Unis avec son entre quarante-trois secondes et père. Lauriane avait relaté, devant un expert-psychologue de Los An-Le document transmis au juge geles, les « fêtes » à caractère pédophile dans lesquelles elle aurait été entraînée par sa mère et le concubin de celle-ci, et auxquelles auraient pris part « des juges de Nice ». Auparavant, en France, la fillette avait plusieurs fois été exa-

Alenda signale en outre, durant la même période, deux appels de Mª Guyot au ministère de la justice, plus précisément au bureau de l'entraide judiciaire internationale, les 1 et 6 mars, respectivement de dix et quinze minutes. Les numéros composés étaient ceux de la ligne directe de l'un des magistrats de ce service. Dans le rapport accompagnant les relevés d'appels, les policiers ont curieusement inscrit, en regard de ces numéros, la mention « interlocuteur non identifié ». Sollicité, jeudi 5 septembre, le cabinet du garde des sceaux n'a sou-

haité faire aucun commentaire sur ces découvertes, qui jettent une guspicion accrue sur le traitement. déià fort contesté, du dossier de la petite Lauriane par la justice nicoise. Accédant à la requête publique d'une assemblée de magistrats de Nice, M. Toubon avait ordonné, le 3 mai, que des poursuites pour « diffamation envers des fonctionnaires publics » soient engagées - ce qui a été fait depuis contre trois journaux, dont Le Monde, qui avaient critiqué l'attitude des magistrats dans ce dossier. Le même jour, son cabinet démentait « tout contact » entre Marie-Pierre Guyot et le ministère de la justice, après que celle-ci nous eut affirmé, au cours d'un entretien téléphonique, disposer de « beaucoup d'appuis » et avoir été « en

Monde daté 5-6 mai). Ce démenti apparaît aujourd'hui hâtif.

Quel pouvait être le sujet des deux conversations de M= Guyot avec le bureau de l'entraide judiciaire internationale? Les avocats de la famille Kamal, Mª Yves Gabay et Jacques Vergès, soupconnent que la fillette se trouvait à ce moment-là à l'étranger, et que sa mère pouvait, dès lors, chercher à s'assurer « qu'aucune recherche ne serait entreprise ». L'enquête avait d'afficurs fait sureir le témoignage d'un barman de Cannes, qui affirmait avoir vu la mère de Lauriane s'entretenic, dans son établissement, avec une femme en qui il affirmait reconnaître un juge niçois ayant en à connaître ce dossier à tiroirs. Cette rencontre se situait dans la soirée du 29 mars, soit quelques heures après la décision du

contact avec M. Toubon » (Le soir-là, du publiphone situé dans ce café, les deux femmes avaient appelé un numéro en Italie : celui du beau-père du substitut du parquet de Nice, avec lequel M= Guyot devait, dans les jours suivants, s'eutretenir si fréquemment.

#### WEST WEAT TO SE

Désirenz de connaître avec certiunde l'identité de l'interlocutrice de Marie-Pierre Guyot, lors de ce rendez-vous carmois, les défenseurs de la famille Kamal s'apprêtaient, vendredi 6 septembre, à demander au juge d'instruction l'audition du substitut en question, ainsi que le relevé des appels émis par Marie-Pierre Guyot à partir de son téléphone portable durant le mois de février. « Il est vraisemblable que le rendez-vous avec cette autre femme été fixé par téléphone, explique Me Gabay. Il doit donc exister une trace de cet appel. »

Les avocats devralent également demander que soient intégralement transcrits les enregistrements d'écoutes téléphoniques ordonnées par le juge Alenda sur la ligne de la mère de Marie-Pierre Guyot, celle-ci ayant également appelé à plusieurs reprises l'omniprésent substitut, à en croire le rapport des policiers. Ces investigations, auxquelles pourraient s'ajouter certaines vérifications à la chancellerie, pourraient relancer une enquête que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait estimé close. Dans son arrêt du 21 mai. la cour concluait qu'il n'existait « qucun fait nouveau depuis le jugement de átvarce des époux Kamai-Guvot metiant en danger Lauriane Kamal » et qualifiait les déclarations de Lauriane sur les violences dont elle aurait été la victime de simples « allégations » dues aux « induc-

Hervé Gattegno

#### juge des enfants imposant le placement de Lauriane dans un foyer. Ce

## Un magistrat chambérien impliqué dans une affaire de mœurs

de notre correspondant

Après quarante-huit heures de garde à vue, Bernard Constantin, président de la chambre d'accusa tion de la cour d'appel de Chambéry, a été remis en liberté, jeudi 5 septembre. Le procureur général, Jacques Huvey, a indiqué au cours d'un point de presse qu'il n'y avait pas de charges suffisantes pour justifier une présentation au parquet ou une mise en détention. Il a cependant annoncé qu'une information judicisire « pour des faits d'atteinte sexuelle par personne ayant autorité sur la victime » allait être ouverte et que son collègue men. M. Huvey a enfin précisé qu'une demande de « dépaysement

de l'affaire» serait adressée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un souci de bonne administration de la justice.

M. Constantin s'était présenté le 3 septembre à la section des recherches du groupement de gendarmerie de la Savoie, à la suite de la publication, dans Le Faucigny, un hebdomadaire savoyard, d'un article le mettant en cause. Membre bénévole d'une association chargée de dispenser des cours de soutien scolaire à des adolescents de familles défavorisées du quartier du Perrier, à Annemasse, le magistrat a été accusé, dans un rapport transmis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à la justice, de s'être Hvré à une ou plusieurs adolesceutes. De-puis le mois de juillet, il faisait l'objet, dans la plus grande discrétion, d'une enquête ouverte à la demande du procureur de la République de Thonon. Confronté durant sa garde à vue avec le principal témoin à charge, M. Constantin a totalement nie les falts qui lui sont reprochés.

Agé de cinquante-quatre ans et natif d'Amemasse (Haute-Savoie). M. Constantin, magistrat depuis trente ans, a rejoint la cour d'appel de Chambery au printemps. Sa carrière l'a conduit en particulier dans les Hautes-Alpes, dans l'Isère, mais également à l'ONU; où il futdétaché en 1993.

Philippe Révil

## Cinq détenus condamnés pour des sévices infligés en cellule à un « pointeur »

BOURG-EN-BRESSE de notre correspondant

Le tribunal de grande instance de Bourgen-Bresse (Ain) a condamné, mardi 3 septembre, cinq détenus à des peines de quatre et trois ans de prison ferme pour des agressions sexuelles et des violences préméditées sur la personne d'un homme qui partagealt leur cellule. Ils devront en outre verser solidairement 50 000 francs à leur victime. Le ministère public avait requis une peine de cinq à sept ans d'emprisonnement.

A la fin du mois de juillet 1995, cinq personnes âgées de vingt et un à cinquantequatre ans, purgeant diverses condamnations dans la prison de Bourg-en-Bresse, partagent les 20 mètres carrés de leur cellule avec un ouvrier de trente-cinq ans, placé en détention provisoire dans le cadre d'une instruction pour atteinte sexuelle sur sa fille mineure. Seion une « loi » carcérale non écrite, mais tou-

jours en vigueur, les « pointeurs » font fréquemment l'objet de brimades sévères. Dans ce cas, le calvaire enduré et les tortures infilgées dépassent l'entendement. Pendant un mois, les agressions, les viols et les sévices se prolongent sans que l'ouvrier, terrorisé, silule. De leur côté, les surveillants de la prison ne semblent guère se préoccuper de ce qui se

Le silence de la victime va curieusement servir de socie aux arguments de la défense de l'un des tortionnaires, qui, en exprimant sa « compréhension du dégoût et du rejet de celui qui s'en prend aux enfants », ira quasiment Jusqu'à justifier le comportement des détenus et à légitimer implicitement les actes de violence commis en milieu carcéral. Suscitant la stupéfaction générale, cette plaidoirie, qui a Jeté la consternation dans le prétoire, a donné lieu à plusieurs încidents avec la présidente du tribunal, Laurence Filse, qui a nettement exprimé l'indignation des magistrats.

Ces faits étaient passibles de la cour d'assises. Le parquet a choisi la correctionnalisation « par opportunité », en raison, a-t-il affirmé, de l'interruption spontanée des sévices. En aparté, certains avocats regrestaient cette décision : seion eux, le ministère public a voulu éviter le risque d'une explosion dans les prisons. Le procureur adjoint du tribunai, M. Reynaud, l'a justifiée par le souhait d'« utiliser une procédure moins contraignante, moins lourde, plus rapide et tout aussi efficace que celle d'une cour d'assises ». « La justice cherche à faire toute la lumière sur cette affaire, a-t-il poursuivi. Une procédure pour non-assistance à personne en danger, conflée à l'un des juges d'instruction du tribunal, est pendante. >

## En Vanoise, une avalanche emporte quatre chasseurs alpins

de notre correspondant régional L'avalanche qui a emporté, jeudi 5 septembre à 10 h 15, quatorze militaires du 13 bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Chambéry (Savoie) a tué quatre appelés du contingent et blessé se autres personnes, dont deux militaires de carrière.

La colonne, qui comprenait au total dix-sept hommes, avait entrepris à 5 heures du matin l'ascension d'un itinéraire glaciaire classique du massif de la Vanoise. Petite Ciamarella (3 549 mètres). Alors qu'elle se trouvait à une cinquantaine de mètres sous le sommet, une plaque à vent, constituée par de Pair emprisonné sous la neige par le vent qui avait souffié les trois derniers jours, a cédé lors du passage de la caravane. Les militaires, emportés par l'avalanche d'environ 150 mètres de large et épaisse d'un mêtre au point de rupture, out été noyés par le flot de neige. Les tués et les blessés, qui étaient tous équipés d'appareils de recherche de victime en avalanche (ARVA), ont été rapi-

dement localisés et dégagés. Les responsables des secours, membres de la CRS-Alpes, comme l'état-major du 13 BCA. invoqualent jeudi soir la «fatalité » et assuraient qu'il n'y avait eu « ni erreur ni împrudence ». Les spécialistes font toutefois observer que la face nord-est de la Petite Cismarella est sujette aux avalanches lorsque souffle la lombarde. Le 15 mai, deux personnes avaient été emportées dans le même secteur.

ON HE RESPECTE PLUS JUEN » .

Si le risque de coulécade neige est rare an mois de septembre, les conditions métébrologiques très défavorables ces dernières semaines en haute altitude auraient dû inciter l'armée à la prudence. De nouvelles précipitations avaient été enregistrées au cours des soixante-douze heures qui avaient précédé le départ de la colonne. Malgré cela, dès jeudi. les militaires ayaient profité du retour du beau temps pour s'engager aussitôt dans l'ascen-

Selon un membre de la Como gnie des guides de Chamonix, les militaires sont partis « beaucoup trop tôt ». « Aujourd'hui, en montagne, on ne respecte plus rien. Les alpinistes partent alors que le manteau neigeux n'est pas ençore stabilisé. Cette course dans le massif de la Vanoise était probablement prématurée. » Une enquête a été ouverte par

le procureur de la République de Chambéry.

Claude Francillon

#### DÉPÊCHES

■ FAITS DIVERS : Kevin Mathieu et son père ont été présentés au juge d'instruction, vendredi 6 septembre. Au terme d'une trentaine d'heures de garde à vue, Kevin Mathieu, dix-huit ans, avait reconnu, jeudi 5 septembre, avoir volontairement tiré en direction de Mary-lou et de ses camarades, samedi 31 août. La jeune fille avait été abattue d'une balle de 22 long rifie dans le quartier de la Pompignane à Montpellier. Kevin aurait tiré « dans le tas », expliquant qu'il était excédé par le bruit d'une bande de gitans. Son père avait démonté la carabine 22 long rifle utilisée par son fils et en avait dispersé les morceaux, ■ JUSTICE : le tribunal administratif de Paris a rejeté, jeudi 5 sep tembre, la requête déposée le 5 juillet par le contribuable parisien Raymond Pictet et son avocat, Pierre-François Divier, dans l'affaire des employés de maison rémunérés par la Ville de Paris qui avaient été mis à la disposition de MM. Cabana et Pandraud. Le tribunal administratif prend acte du fait que les deux anciens ministres « ont offert à la Ville de Paris de restituer le coût de la rémunération du personnel mis à leur disposition ». MM. Cabana et Pandraud devraient rembourser une somme de plus de 700 000 francs : 618 000 francs pour M. Cabana et 92 000 francs pour M. Pandraud (Le Monde du

■ÉDUCATION: afin de protester contre les fermetures de classes, des parents d'élèves occupaient des écoles, jeudi 5 septembre, à Saint-Etienne (Loire), Malancourt-la-Montagne (Moselle) Asnières (Hauts-de-Seine) et Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). A Paris, Bertrand Delanoë, président du groupe socialiste, et Michel Charzat (PS), maire du XX arrondissement, ont estimé que la rentrée

s'était « mieux passée que l'an dernier ». ■ AMIANTE : François Bayrou, ministre de l'éducation nationale, tente de relancer la mission Jussieu que le comité anti-amiante et l'intersyndicale des personnels ont quittée au début du mois d'août à la suite d'un désaccord persistant. Dans une lettre adressée, mercredi 5 septembre, à Michel Parigot, président du comité anti-amiante, M. Bayrou propose l'organisation d'une rencontre afin que « tout obstacle puisse se trouver définitivement levé ».

Un condamné à perpétuité incrimine les dysfonctionnements judiciaires

FORT de récentes décisions prises par la Commission européenne des droits de l'homme en sa faveur, et avec le soutien du Syndicat de la magistrature et de Observatoire international des prisons, un condamné à perpétuité observe depuis une vingtalne de jours une grève de la faim, afin que la justice française accepte enfin de se pencher sur les irrégularités contenues dans son dossier judiciaire, Selon son avocate. Chantal Méral, son incarcération depuis douze ans et la procédure qui a conduit à sa condamnation, en 1989, sont nulles.

Condamné par la cour d'assises de l'Yonne à la réchsion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de dix-huit ans, pour le meurtre d'un policier lors d'une tentative de hold-up en 1984, Abdelhamid Hakkar, un Algérien de quarante et un ans, estime que « des faux en écriture publique ont été établis » par des magistrats afin de régulariser postérieurement son dossier.

Le réquisitoire introductif du procureur de la République d'Auxerre et l'acte de désignation du juge, qui sont datés du 2 septembre 1984, ont ainsi été établis sur un formulaire-type de... 1988. Considéré comme acte criminel, un faux en écriture publique peut conduire un magistrat devant les

« DÉNI DÉ JUSTICE »

A plusieures reprises, depuis 1989 et avant même sa condamnation, Abdelhamid Hakkar a tenté de déposer plainte avec constitution de partie civile pour faux auprès des tribunaux. M. Hakkar ayant été privé de ses droits civiques, la démarche a été reprise par sa sœur, devenue entre temps sa tutrice légale. En vain, des éléments procéduraux lui ayant été à chaque fois opposés. Bien qu'elle ait été régulière-

ment désignée compétente, le 17 octobre 1990, par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour instruire cette plainte, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a ainsi fait savoir par simple lettre, en août 1995, qu'elle estimait « n'être pas compétente pour recevoir directement cette constitution de partie civile ». Face à ce qu'ils considèrent

comme un « déni de Justice », Ab-

delhamid Hakkar et son avocate ont assigné, en juin, devant le tribunal de grande instance de Paris l'Etat Français, pris en la personne du garde des sceaux, Jacques Toubon, pour «fonctionnement défectueux du service de la justice ». Abdelhamid Hakkar, qui estime, faute de pièces conformes, être « détenu arbitrairement depuis douze ans », demande sa libération, et à défaut, le versement d'une somme de 1,2 million de francs à titre de dommages et inté-

GRÉVE DE LA FAIM »

Le condamné, qui s'était fait remarquer, en août 1991, pour une tentative d'évasion avec prise d'otages à la maison d'arrêt de Fresnes, a fait constater par la commission de Strasbourg deux violations de la Convention européenne des droits de l'homme de

En 1995, cette instance a ainsiestimé que la procédure avait été anormalement longue - six ans et demi et douze juges d'instruction - et s'était étonné du fait qu'Hakkar ait été jugé par une cour d'assises en son absence et en l'abdes ministres du Consell de l'Europe doit fixer prochainement l'indemnité réparatrice que devra payer l'État français. Sur le volet des faux, une nouvelle requête à été déposée en 1995 auprès de la

Abdelhamid Hakkar, qui est un « détenu particulièrement surveillé », connaît des changements de prison fréquents. Depuis le mois d'avril, il a été successivement transféré de la maison centrale de Clairvaux à celle de Moulius-Yzeure, où les détenus lui out manifesté leur solidarité, le 23 juillet, en refusant de regagner leurs cellules à l'issue des promenades. Il a. ensuite été affecté à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, puis à Lannemezan.

Le ministère de la justice, qui ne se livre à aucun commentaire, in-dique que des juridictions out été saisies. Mais il glisse à l'oreille de ceux qui venient l'entendre que, si ... le condamné a bien entamé une grève de la faim, « il n'en continue pas moins de "cartiner" du thé et

Jean-Michel Duma

ommuniste

de Sartène

sans doute

jelu corse

leplus

'epius

menace.

me voix

ontre

aMafia,

scians

nationalistes

dis'eleve

respecté,

mais aussi

Photos in the 2 - (7 - 12 - 1  $\stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{C}_{\overline{\mathcal{M}}_{1,2}^{(i)}} \cdots \quad .$ وموسى موطوي الإنافاء المرفاعات المراجعة الت<u>اسية المراجعة المر</u> A part of the ليعقلن الفاعية الممتع مماكنة

15.

e = ...

Same from the law security The manager  $s A^{(n)} = \{s \in \mathbb{R} : s \in \mathcal{A}_{\mathbf{n}}^{(n)}(s, s) \mid s \in S_{\mathbf{n}}^{(n)}(s, s) \leq s \leq s \}$ English . er en en ben beste bereit 5000 mass 建设 Act The second

· Short her so so solve A A A Adapta The second THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH The the time to be

Service Services

Le maire communiste de Sartène est sans doute l'élu corse le plus respecté, mais aussi le plus menacé. **Une voix** qui s'élève contre la Mafia, les clans et les nationalistes



# Dominique Bucchini, Don Quichotte de la Corse

un fortin ouvert comme un mouim. Dominique Bucsourcils, cherche de la main sous la table, en ressort un poème d'amour et un extrait du Petit prince. Le téléphone sonne, les dossiers s'empilent, l'homme regarde par la fenêtre et chante Un baiser de passion, tango italien, enchaîne en français : « Mahomet est mon nom, sur ma peau de lion tu dormiras », puis « Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciei ! ». Son fils passe par-là. Tous deux se regardent, se sourient, entonnent: « Une fleur du Japon/ sur ses tout petits talons/ le soir dansait dans un ballet/ Sa beauté séduisit/ un jeune homme de Calvi... » Cette année, le maire de Sar-

45.77

11000

tène, sous-préfecture de Corsedu-Sud, n'a pas pris de vacances. Le voici, à l'ombre de la station Esso où il a ses habitudes : des par-Tout à coup, son regard s'accroche à une voiture qui passe : « Ma femme! Elle brûle le stop. Devant moi, devant le maire l'Je pourrais lui mettre un PV. » Il descend les ruelles, les escaliers médiévaux, chante encore: «Adieu, la ville de Sartène n'est pas perdue », salue Manu, jeune serveur de restaurant allongé sur une murette, puis une femme marocaine à qui il demande des nouvelles du fils. Il vérifie le goutte-à-goutte qui arrose les arbres, les dalles du tout-àl'égout, s'inquiète au sujet d'un cabanon de chantier qui tarde à être démonté...

Il ne fandrait pas se fier aux apparences, Dominique Bucchini est sans doute l'éhi corse le plus menacé, le plus respecté aussi. Certains penseut qu'il est fou, d'autres simplement courageux. Nombreux sont ceux qui le remercient. « Vous nous avez redonné la nées 70, révaient de susciter un fierté d'être Corses », disent les télégrammes de sympathie. Car Bucchini est une voix qui chante et parle, une voix qui dit tout, tout haut, sans un mot de trop. Au risque de le réveiller la nuit. On le où la dénonciation de « la violence

ON bureau est un voit à un enterrement qui a lieu ancien fortin de dans un village accroché à un rogouverneur génois, . cher. On le voit, « Doumé », en chemise et sans costume, fier et seul face à une poignée d'hommes ronds et cravatés qui attendent chini, la bonche l'arrivée du cercueil devant la cha-flère, fronce les pelle. Les gens se sont reculés, pelle. Les gens se sont reculés, laissant instinctivement la place aux hommes habillés de frais. Ces derniers, représentants de la droite locale, croisent les bras, se parlent sans remuer les lèvres, sans quitter du regard l'homme qui refuse d'aller les rejoindre. Bucchini les toise, plaisante avec un retraité: « Mais si, toi aussi, tu es une personnalité. Il a été lieutenant des pompiers», hi dit-il. Il passe en revue ceux qu'il refuse de rejoindre. L'un est au RPR, réputé pour être une passerelle avec les nationalistes. Un denxième, également RPR, proche d'un leader du FLNC-canal historique, pas très éloigné non plus de ce qu'on. pourrait appeler le milieu. Et puis les autres...

Dominique Bucchini, lui, est un communiste, un vrai. Enfin, plutôt ties de bridge avec des copains. un rénovateur. Un paysan à la retraite lui prend le bras et dit: « Nous aussi, à l'époque, nous nous sommes révoltés contre les seigneurs sans faire de massacres. Continue, Doumé. » Le communisme corse est né de ces voix rocailleuses, dans les années 30, en plein Sartènais. C'était le temps des latifundias et des bracchianti, ceux qui n'avaient que leurs bras pour travailler et saluer le sgio, le seigneur, avec déférence. Dominique Bucchini, cinquante-trois ans, a passé son enfance dans la salle du café de son père, dans l'ambiance et les chants qui fleuraient la Résistance, le Front populaire. Le café s'appelait, s'appelle toujours Tout va

Sur l'île, communistes et nationalistes ne se sont jamais entendus sur ce que pouvait signifier le « peuple corse ». Les uns, à la Libération, les autres, dans les anmouvement populaire dénonçant le système ancestral des clans et des clientélismes. Les uns et les autres pouvaient se retrouver dans des manifestations au temps

française », la répression de la demain la veille que je le seral. » Cour de sûreté de l'Etat avait « Mon calibre, il est là », aime rél'avantage de réunir tout le monde. Im ancien nationaliste issu de l'extrême gauche se souvient d'une réunion épique qui a vite-tourné court, en 1968 : « Ils avaient gardé les armes de la Résistance dans la montagne. Dès le début, on les a traités de staliniens. Ca s'est arrêté là: » Phis tard, nationalistes et communistes défilaient dans les mêmes cortèges tout en se regardant en chiens de faïence, drapeau corse contre drapean français.

Les communistes qui, pendant

l'Occupation, avaient eu le monopole de la résistance sur l'île - et ont vu ensuite leur influence combattue par les clans après la Libération - ne pouvaient supporter la résonnance nationaliste car celle-ci avait un sens. « Pour nous, elle rappelait les irrédentistes, les collaborateurs qui s'étaient emparés de la langue corse et de sa parenté linguistique avec l'italien pour ancrer la Corse à l'Italie mussolinienne», explique Albert Ferracci. ancien secrétaire de la fédération communiste. Le symbole, le martyr de cette résistance fut Emile Reboll, torturé à mort par les fascistes corses. Celui-ci parlait naturellement mieux le corse que le français, mais s'évertua à répondre dans la deuxième langue, en signe de «résistance», ce qui fit enrager les miliciens insulaires. « Pour nous, la France, c'est Paoli reçu par Robespierre, l'adhésion de la Corse à la nation française est une adhésion à la République!», clame Dominique Bucchini qui dans ces moments-là; n'a plus aucane envie de chanter « Une fleur du Japon sur ses tout petits inlons ».

ANS la nuit du 19 au 20 juin 1996, lorsque la bombe explose dans sa maison, Dominique Bucchini a juste le temps de sauter par la fenêtre, sa famille est épargnée et le lendemain il boit des cafés, finne des cigarettes à l'ombre d'un fignier, devant chez lui, en compaguie des amis. Il boite, se moone de lui-même et répète à une grand-mère qui ne semble pas comprendre : « Moi, je ne me venge

péter Bucchini en désignant son front. Et c'est vrai que les insulaires ont de lui l'image d'un homme debout au dernier rang de l'Assemblée territoriale de Corse, silencieux, parlant le dernier, souvent écouté. En général, des nationalistes annés sont à quelques centimètres derrière lui dans les travées réservées au public. Bucchini n'a pas peur. Avec son compagnon Paul-Antoine Lucciani, un autre étu communiste aussi téméraire, il dénonce les incohérences et les ambiguités locales. Le

« Pour nous, la France, c'est Paoli reçu par Robespierre, l'adhésion de la Corse à la nation française est une adhésion à la République! »

nationalisme, à leurs yeux, est de- flirts avec les nationalistes les plus

venu une forme de poujadisme qui ne conteste même plus le système en place mais la place que le système leur laisse. Le mouvement s'est perverti. La lutte clandestine, l'usage de la violence l'ont transformé en machine à tuer tout en invoquant la « fratemité ».

« C'est le double langage permanent, sous fond d'imposture avec connivence de l'Etat, résume Bucchini. Les nationalistes ont créé une mythologie, mais au fil des fractures internes, des accointances avec le milieu – des amours d'ailleurs qui ne sont pas si simples –, on voit leur vraie nature : ils veulent être maintenant partie prenante d'un développement touristique qu'ils ont combattu. Ils veulent être le patron du bar, avec le 4x4 et les vacances à Megève! > Paul-Antoine Lucciani voit les nationalistes créer un nouveau clan beaucoup plus redoutable: « Its se sont mis sur les circuits financiers et ils pompent. Maintenant, ils s'installent sur les circuits politiques et institutionnels et ils voudraient faire peur. » L'époque n'est plus à la dispute pas, je ne suis pas armé et c'est pas communistes insulaires. S'ils ne terrorisme, c'est du préchi-prê-

violents pour qu'ils continuent à être crédibles. Des choses qui, il y a quelques années, pouvaient apparaître impensables à un citoyen corse ont surgi aujourd'hui sur la scène politique, s'insurge Domi-nique Bucchini. Franchement, la droite locale dispose d'un pouvoir absolu: une forte majorité régionale, de grandes chances d'être réélue, le pouvoir national à ses côtés. Elle pourrait en profiter pour tenir un langage clair aux nationalistes, au moins avoir une vision régionale. dépasser un peu le niveau des pâquerettes. Chacun préfère son équation personnelle, demeurer un potentat local, faire des incantations contre la violence et en même temps jouer un jeu avec les nationalistes qui va se payer cher à l'avenir: un jour je te frappe, un jour je te cache. En certains endroits, des Elus font preuve d'une amabilité avec la fraction la plus dure des nationalistes à des fins d'affaires, de passe-droits, d'échanges de services, de compensations. Ils sont conjoints et solidaires. Il ne faut pas être grand clerc pour voir les transd'un même fonds de commerce ferts de voix aux élections. Après protestataire entre nationalistes et tout çu, la lutte contre la violence, le

peuvent s'empêcher d'éprouver

quelque ironie à l'égard des « on-

ciens stal' », comme ils les ap-

pellent, de nombreux nationalistes

décus reconnaissent porter le

même diagnostic sur les dérives de

leur ancienne famille. Bucchini et

les siens, en somme, seraient donc

les seuls à dire la désillusion corse.

Leur parole est d'autant plus ex-

plosive qu'elle est tout aussi dure

à l'égard de la classe politique tra-

ditionnelle, « incontestablement, la

majorité insulaire (RPR, UDF) est

peuplée de gens intelligents, compé-

tents. Mais ils font preuve de lâche-

té, de trop d'atermoiements et de

cha. » La réponse aux paroles de Bucchini a été d'une grande limpidité l'hiver dernier. La sous-pré fecture, des commercants, la mai logements HLM ont littéralement été souffiés par les bombes. Faire sauter des HLM, le bel acte révolutionnaire ! », raille le maire Le réflexe à Sartène est d'organiser, à chaque fois, une manifestation. « Que l'on soit trois cents ou trois mille, cela permet aux gens de réponse démocratique, dit Bucchini, la seule manière de desserre l'étau de la violence, il faut ur

ses côtés, après l'attentat contre son domicile, Jean-Paul de Rocca Serra, sel gneur du Sud, député RPR et président de l'Assemblée de Corse, est venu lui apporter son soutien. Les deux hommes se respectent et les adversaires de Bucchini ne manquent pas de se moquer de ce Don Quichotte en croisade contre la Mafia, les « natios », les clans e tutti quanti, tout en épargnant l'homme – « le renard argenté » gui a le mieux survécu à l'évolu guerre, je n'al pas de couteau entre les dents », répond sobrement le nique n'était pas communiste... », de droite qui, pour un peu, l'ima-

A l'intérieur de l'église Saint-Damien, tenue par les francisfondateur des Polyphonies corses envole sa voix dans des octaves irels au milieu des contre-ténors. I chante O Ciuciarella, une des berceuses les plus populaires. Le chœur est composé du facteur, de leux agriculteurs, d'étudian

L'école polyphonique a atteint une réputation internationale et s'empiole à ressusciter le patrimoine de Sartène à la suite de la découverte de huit cent neuf partitions datant du XVI au XIXº siècle, dissimulées sous le lutrin de l'église. « L'école est ouverte à tous, lance Poletti au public à la fin du récital. La condition est qu'on puisse vivre et travailler ensemble. Les chanteurs sont les anticorps de la haine. Sartène chantera. personne ne pourra nous en empêcher I », poursuit Poletti, un des plus forts symboles de la culture corse, qui se dit pourtant trop universaliste pour se replier sur une identité étriquée : « La Corse a touiours été dans l'échange », prend-Il la peine de préciser en citant l'exemple des franciscains.

Dominique Bucchini, hri, charrie un peu l'abbé prieur Conrad à la sortie de l'église « On s'entend bien, tous les ans on fait un banquet, j'apporte le vin », dit le maire communiste. Chaque année, le 14 août, la ville de Sartène organise aussi une « fête de l'hospitalité ». intitulée « Pour les gens d'icl et d'ailleurs ». Des beienets et du vin sont offerts aux passants. « C'est le genre de manifestation qui leur donne des boutons », dit Dominique Bucchini, en évoquant « les natios ». Mais l'originalité de Sartène, de loin la plus irritante sans doute, est d'avoir su préserver son littoral grâce à des procédures légales, démocratiques, contrôlables par tous. Bucchini, le jeune instituteur fraîchement élu en 1977, a joué une partie de bras de fer contre les banquiers suisses, italiens ou français, propriétaires de 21 005 hectares de plages et de criques sauvages. Les terres ont été gelées, inconstructibles, certaines ont été rachetées par le Conservatoire du littoral. Un projet d'aménagement concerté de trente-cinq hectares « sous maitrise communale » aurait pu voir le jour sans la menace d'attentats. Un plan d'occupation des sois à la place des bombes : c'était une première en Corse. « Enfin, on disposait de la transparence, de la clarté sur un enieu immobilier », voudrait convaincre le maire. Certains semblent avoir du mai à le lui par-

Dominique Le Guilledoux Dessin: Serguei

# Réparer les dégâts de la politique monétaire par Gérard Lafay

nières années, le taux de croissance de l'économie française a été en moyenne de 1,4 %, c'est-àdire l'un des plus faibles du monde. A l'étranger, la plupart des économistes sont stupéfaits des erreurs accumulées par la politique economique française. En France même, la majorité des économistes partagent ce point de vue, en dépit du terrorisme intellectuel pratiqué par les tenants de la « pensée unique ». Il est donc surprenant de lire, sous la plume d'Alain Minc (Le Monde du 27 août), que la politique macroéconomique n'aurait aucune responsabilité et qu'il faudrait se résigner à un tel résultat.

Il est vrai que la marge de manœuvre du gouvernement français est devenne très faible dans le domaine budgétaire. Traditionnellement, selon la logique keynésienne. l'accroissement du déficit public était utilisé pour stimuler l'activité économique, soit en élevant les dépenses, soit en réduisant les impôts. Les gouvernements Bé-régovoy et Balladur y ont eu recours, l'un après l'autre, afin de limiter l'ampleur de la récession de 1993. Aujourd'hui, un tel remède comjoneturel n'est plus utilisable.

En sens inverse, les nouvelles ponctions fiscales opérées par le gouvernement Juppé se sont révélées inopportunes: elles ont contribué au ralentissement de

elles ont augmenté le taux des prélèvements obligatoires alors que cehri-ci était déjà excessif.

L'impasse dans laquelle se trouve engagée la politique budgé-taire découle de la singularité de l'économie française parmi les sept grands pays développés formant le G7. Le « coefficient budgétaire » (part des dépenses publiques dans le PIB) est exceptionnellement fort en France puisqu'il excède 55 %, chiffre dépassé seulement par l'Ita-

En revanche, notre pays est l'avant-dernier en ce qui concerne le « coefficient d'emploi » (part de l'emploi civil dans la population totale). Tombé en dessous de 38 %, ce coefficient a même baissé de alus de deux points en vingt ans, fait exceptionnel qui va à l'encontre des tendances démographiques (la population d'âge actif a simultanément augmenté de trois points).

Le coefficient budgétaire varie en sens inverse du coefficient d'emploi, car le produit intérieur brut est le fruit de l'activité de la scule population employée, contrairement aux dépenses publiques, qui sont destinées à la population totale. Dès lors que l'emploi devient insuffisant, la part des dépenses publiques dans le PIB tend ipso facto à devenir excessive.

En fait, la grande erreur de la politique macro-économique porte sur le domaine monétaire. Depuis

U cours des six der- l'activité économique. En outre, le début des années 80, la politique monétaire française a été la plus restrictive de toutes celles menées dans les pays du G7. Ce caractère aberrant apparaît lorsque Pon cumule les taux d'intérêt réels à court terme, c'est-à-dire les taux conigés de l'inflation, en prenant 1989 comme année de base. En 1995, la Prance a ainsi battu tous les records en atteignant l'indice 142, contre 111 aux Etats-Unis, 120 au Japon, 125 en Allemagne, 131 au

produit intérieur brut (croissance en volume plus hausse des prix). Dans le cas de la France, l'expérience nassée montre que l'optimom est atteint lorsque la progression en valeur du PIB est comprise entre 6 % et 9 % par an, ce qui per-met de réduire le chômage par une croissance en volume suffisante (de 4 % à 5 % par an) tout en maintenant la hausse des prix des produits dans des limites raisonnables

La surévaluation massive du franc joue un rôle négatif essentiel : elle pèse autant sur les conditions de l'investissement que sur les possibilités d'augmentation des salaires

Royaume-Uni. Seuls le Canada (140) et l'Italie (139) s'en sont rap-

Or l'économie française n'avait besoin ni de lutter contre l'Inflation (cas de l'Italie, du Royaume-Uni et de l'Allemagne) ni d'attirer des capitaux extérieurs pour financer un déficit courant (cas du Canada, du Royanme-Uni et de l'Allemagne). Ce niveau excessif des taux d'intérêt français, pendant six ans, a eu des conséquences dou-

Sur le plan interne, tout d'abord, c'est la création monétaire qui encadre la progression en valeur du Sur le plan externe, c'est la poli-tique de change qui éxerce des effets décisifs sur la croissance de l'économie. La Prance ayant suivi l'Allemagne, le niveau général des prix français est devenu très élevé, dépassant de près de 30 % celui des Etats-Unis. Notre monnaie est ainși devenue surévaluée puisqu'un taux de parité du pouvoir d'achat serait aujourd'hui de l'ordre de 6,45 francs pour un dollar. La surévaluation du franc est tout aussi forte vis-à-vis des monnaies revenues à parité avec le dollar. Une surévaluation encore plus accentuée

sont effectivement sous-évaluées (cas des pays asiatiques en développement). En accroissant les coftis salarianz de la France relativement au reste du monde, la surévaluation massive du franc joue un rôle essentiel pour expliquer le marasme de l'économie française : elle pèse tant sur les conditions de l'investissement que sur les possi-bilités d'augmentation des salaires.

Le 22 août, la Banque de France a réduit de 0,2 % son principal taux d'imérêt directem. Venant après la diminution régulière opérée depuis l'autonne 1995, cette baisse suffira-t-elle pour retrouver un rytime satisfaisant de croissance? Ce serait oublier que la politique monétaire restrictive menée en Prance depuis le début des années 90 a laissé des traces durables.

Pour redonner un espace à la croissance et ramener le franc à parité du pouvoir d'achat avec le dollar, il faut réparer les dégâts de la politique monétaire suivie depuis 1990. Dans ce but, les taux d'intérêt réels à court terme devront rester nuis jusqu'à la fin de la décennie. Les risques de dérapage inflationniste sont d'autant plus faibles que l'on part d'une situation de surévahiation et d'une tendance déflationniste; ils seront d'autant mieux maîtrisés que la politique budgétaire sera raisonnablement rigoureuse, la réduction du déficit public étant obtenue graduellement par le redémantage de l'économie.

Les pouvoirs publics n'out aucune raison de se soumettre aux injonctions du gouverneur de la Banque de France. Selon son statut, celle-ci « accomplit sa mission dans le cadre de la politique économique générale du gouvernement » (article 14). Et c'est au gouvernement qu'il appartient de « déterminer le régime de change et la parité du franc » (article 2). Dorénavant, ces dispositions devrout être scrupuleusement res-

A PARTY OF THE

La marche vers la monnaie unique ne doit pas non plus servir d'alibi à une politique dont l'échec est patent. L'Europe ne se fera pas dans un contexte de chômage chronique et de coupure de l'Union en deux zones monétaires, les monnaies liées au mark étant surévaluées par rapport à la quasitotalité des autres devises. Assurer une croissance vigoureuse par une stimulation monétaire raisonnable, retrouver des taux de change réalistes taut à l'intérieur de l'Europe que vis-à-vis du reste du monde, tels doivent être désormais les objectifs européens de la

Gérard Lafay est professeu à l'université Paris-II.

demain dans Le Monde avec un article d'Alain Obadia et Sylvie

## Une dernière chance pour sauver l'Europe

Suits de la première page

Or la France se combente jusqu'ici d'être une sorte de figurante, à la ilsière de ce désert des Tartares. Aucime des décisions majeures et urgentes dont l'Europe a besoin n'a vraiment avancé dans ce trop prudent cénacie ou en parallèle. Pas une des questions fondamentales que souiève la nouveile stratégie économique à suivre pour sortir du chômage n'a été évoquée, ou a for-

L'euro sera-t-il demain un outil de relance, un instrument d'échange et de stabilité capable de rivaliser avec les deux autres supermonnales ou bien deviendra-t-il, sous la férule d'un pouvoir bancaire sans légitimité ni contrôle, une unité de mesure réduite à sa plus étroite dimension i

Les critères de convergence s'imposeront-ils comme une nouvelle contrainte ou bien, ainsi que le permettent les textes, admettra-t-on que ce soft « en tendance » que les économies européennes convergent ? Budget et fiscalité s'accommoderont-ils de l'euro, s'en affranchiront-ils, on bien s'y soumettront-ils? Mystère!

Au sein même de la Conférence, la solution des problèmes institutionnels n'a pas vraiment avancé. Sur la légithnité du Parlement européen, sur la responsabilité du Conseil, sur l'évolution nécessaire d'une présidence tournante devenue inopérante, rien de concret i Sur la démocratisation des processus européens de décisions, sur l'amélioration de leur efficacité et de leur lisibilité, pas davantage. L'examen de ces points a été renvoyé à plus tard. Pendant ce temps, l'échéance de l'élargissement se rapproche...

Ouant à la dimension sociale qui devrait redonner à l'Europe un pen de sens et de chaîr. la Conférence de Turin confirme que les classes moyennes et modestes venont leurs problèmes traités sur le modèle de l'orthodoxie libérale. Cela ne les rassurera pas vraiment. Au point que la présidence idandaise s'est retrouvée isolée iorsqu'elle a proposé - c'est bien le moins – que l'emploi figure en tant que tel comme un des objectifs maleurs de l'Union.

Il est termos de choisir entre trois solutions. On ne dessine pas le futur d'un continent les yeux bandés.

Soit on ne change rien, L'Europe, sourde au mécontentement des salariés, muette devant la colère des consommateurs, aveugle à l'anxiété des citoyens, continue une politique de la vache crevée au fil de l'eau. Trébuchant tous les six mois de sommet pour presque rien en conférence pour pas grand-chose, n'offrant à l'oral des caméras que l'agitation éso- autre, le peuple devra être consulté térique de ses « marathons » aux pendules arrêtées, l'aventure n'ira pas loin.

Quels que solent les replâtrages de façade et les embrassades vides à l'issue de réunions vides pour signer des documents vides, les gouvernants amont finalement conduit à l'échec la belle idée de Jean Monnet, Les eens en auront tout simplement assez. Ils diront non, rejetteront en bloc, monnaie, sécurité, réglementation. La chance sera ainsi passée. Le triste temps du repli sur sol commen-

Soit on continue d'avancer, mais dans une direction contestable, laissant les destinées de l'Union européctine entre les mains de ceux qui rêvent de l'étouffer. Paris et Berlin. faussement proches mais en réalité malheureusement assez éloignés; l'Europe, comme la grenouille de la fable, ne cessant de grossir sous la mession intéressée des conservateurs britanniques. Victime d'institutions trop fragiles et qui flotteront à vingt ou trente, cette Europe-ià ne sera bientôt qu'un terrain vague commerdal, une baudruche internationale lancée de l'Atlantique à l'Oural dans une course à la déréglementation économique qui aboutira au démantèlement de sa propre protection sociale. Le service public en sortira affaibil, et avec hi la cohésion de nos démocraties.

Réduite à la seule loi des marchés, infustement confondue avec ceux qui l'aurout conduite à l'échec, incapable de défendre l'emploi dans ses usines, la démocratie dans ses coulons et la paix à ses frontières, l'Europe n'en réchappera pas. Les Français ne seront pas les demiers à en être fatigués.

Reste une demière solution pour sanver l'Europe et rassurer ses habitants. Je la crois encore possible. Au lieu d'une stratégie gouvernementale dirigée contre une inflation qui n'existe plus, la France décide de mettre en cetivre une politique monétaire plus souple, une politique économique plus dynamique, une politique salariale plus ouverte, une politique budgétaire vigilante. Cette nouvelle politique s'accompagne d'une inflexion européenne notable qu'il est encore temps d'organiser et de manifester devant la Conférence intergouvemementale, ancès une discussion franche avec l'Allemagne. A condition qu'on retrouve le courage

L'alternative, alors, sera simple. Ou bien nous serous entendus (préservation de l'identité sociale de notre continent, monnaie au service de son expansion économique, relance continentale au bénéfice de l'emploi, architecture institutionnelle enfin synonyme d'efficacité et de transparence), et, plutôt que d'attendre 1998, année ponctuée d'élections en France comme en Allemagne, nous ne devrons pas perdre un instant pour remettre l'Europe sur ses rails. Ou bien nous serons ignorés, et il faudra en tirer les conséquences au moment d'approuver ou non le texte qu'on nous présentera à l'issue de la Conférence de Turin.

De toute façon, à un stade ou à un

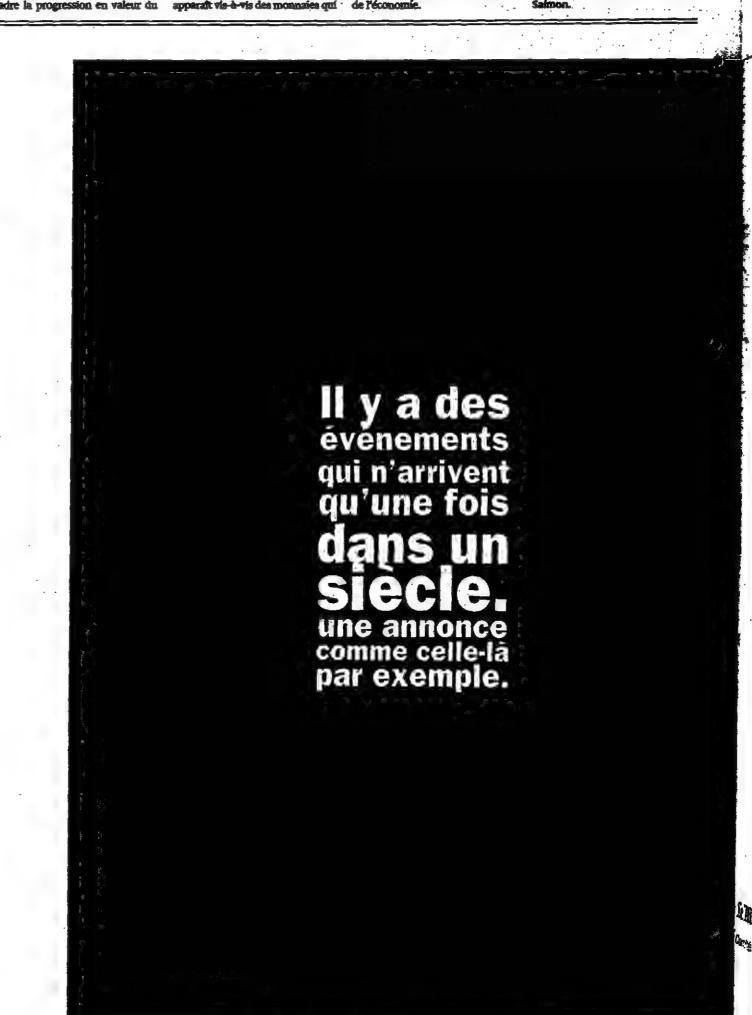

# Un constat et un espoir par Jean-Claude Casanova

gion dominait le XIX siècle, celle du Progrès. Cette foi naïve plaçait l'homme au centre de l'univers, résumait sa destinée à quelques siècles et réduisait l'Histoire aux conséquences du progrès scienti-



fique, Dans ses premières versions, celles de Saint-Simon et d'Auguste Comte, de Victor Hugo et des libéraux optimistes, cette doctrine

n'a pas survécu à la guerre de 1914-1918. L'industrie, le commerce et l'éducation devalent amener la paix entre les nations : il en est résulté. au contraire, le conflit le plus étendu et le plus sangiant que le monde ait comu jusque-là.

Les démocraties triomphèrent, mais du désastre naquirent deux monstres, le communisme et le nazisme. Pour Marx, la lutte de classes menait à une humanité réconciliée. Nietzsche, pour préparer l'avènement d'une humanité supérieure, condamnait le christianisme, protecteur des faibles.

Les philosophes out la postérité qu'ils méritent et, au moins, celle de Montesquieu et de Tocqueville n'at-elle jamais ouvert de camps de concentration, tandis que le communisme et le nazisme sont les

résultats infidèles mais réels de central de tous les gouvernements bourgeoisie et dont l'autre dénonçaft l'idéal égalitaire. Le communisme combinait humanisme et ter-reur, tandis que le nazisme fondait

« scientifiquement » le racisme. L'un et l'autre justifiaient les moyens par la fin, préféraient les masses aux individus et sacrifaient le présent à un avenir meilleur. La chute du communisme a-t-elle sonné le glas des religions séculières, de toutes les idéologies du progrès, des plus meuritières comme des plus-pacifiques? Doit-on même renoncer à toute idée de progrès? Prenons garde, en perdant nos il-

lusions, d'aller contre l'évidence. Passer du progrès technique an progrès historique était déraisonnable. L'Histoire restait imprévisible et rien ne prouvait que les passions des hommes disparaîtraient. Tout le siècle, au contraîre, a démontré que le surcroît de puissance que l'on tire de la science et de la technique peut servir au bien comme au mal et one rien ne garantit que les hommes, individuellement et collectivement, seront plus sages dans l'avenir qu'ils ne l'ont été dans le passé.

Il reste que le monde moderne est caractérisé par la gigantesque accélération des progrès scientifiques et que cela a bouleversé les conditions d'existence de tous les peuples. Comment annoncer la fin du progrès alors que la croissance du produit par tête reste l'objectif

deux philosophies du progrès, dont de la planète? La plupart des l'une annoncait l'élimination de la hommes, partout, certes à des degrés différents, vivent plus longtemps, se déplacent plus facilement, se soignent mieux et disposent de plus de biens et de plus de loisirs.

Le cuite de la croissance ne faiblit pas. Il a gagné tous les continents et triomphe en Asie. Si le communisme a échoué et si le capitalisme l'a emporté, c'est parce que l'on a reconnu que le marché, la propriété et le libre-échange étaient des mécanismes plus efficaces, plus neutres et moins dommageables que l'appropriation publique, la planification et le protectionnisme. Avec l'écologie et le relativisme ambiant, la fin du siècle sacrifie désormais aux idées les plus régressives. Ce n'est pas une raison pour oublier tout ce que l'humanité doit à la technique et tout ce que l'avancement des sciences permettra encore. De même pour les mœurs. Elles sont plus douces, moins cruelles qu'elles n'ont jamais été. Dans une large part, cela tient aux conditions de vie et à la diffusion de la civilisation européenne. A l'exception de quelques snobs qui exaltent Sade pour épater le bourgeois, la violence est désormais condamnée universellement et réprimée autant qu'il est possible. Partout, sous tous les climats, les valeurs démocratiques sont posées comme un objectif à atteindre. même si elles ne sont pes toujours

respectées. Il n'est pas faux non

plus de reconnaître que le droit international a gagné en influence bien que la société des Etats-nations n'ait pas changé de nature. Le Thermidor russe et la conversion chinoise au commerce mondial permettent désormais aux Nations unies d'intervenir pour s'efforcer de

préserver la paix. Il suffit donc d'un constat : reconnaître que le progrès scientifique influence l'Histoire, mais que l'Histoire ne se réduit pas à cette influence. Les progrès économiques, ceux des mœurs et du droit n'obligent pas à revenir à un dogmatisme du Progrès, avec majuscule. En revanche, il faudra, comme disait Raymond Aron, vivre avec les

« désilusions du progrès ». Quant au progrès moral, il est d'une autre nature puisqu'il tient aux individus. « Pour que la loi du progrès eastát, rappelait Baudelaire, Il faudrait que chacun voulut la créer. » Le monde moderne incitera-t-0 les hommes à mieux faire leur salut ou leur devoir? Nous n'en savons rien. Le mieux consiste modestement à l'espérer et à y travailler. Revenir à cette sagesse ancienne et naturelle sera toujours un progrès.

Iean-Claude Casanova est directeur de la revue « Com-

PROCHAIN ARTICLE: « L'Histoire comme tragédie », par William Pfaff

# SFP: pour sortir de l'impasse

par Michel Bassi

'ALTERNATIVE pour la SFP est claire, au point où en sont arrivées les choses: ou le plan Burieux qui se soit présenté -, ou la liquidation pure et simple de l'entreprise. Les combats d'arrièregarde n'y pourront rien changer.

Chacun comprendra combien cette brutale constatation peut coffter à l'avant-dernier président de la SFP que je suis. Attaché par toutes mes fibres à cette extraordinaire entreprise et aux hommes qui la constituent, j'ai pensé, dans l'exercice de mes fonctions, qu'une autre solution était possible. Je crois toujours qu'elle l'était. J'estime qu'elle ne l'est plus. Il s'agit aujourd'hui de regarder la réalité en face, et de chercher les moyens de préserver ce qui peut l'être.

C'est pourquoi, nonobstant convictions ou espoirs passés, on doit souhaiter que Walter Butler réussisse, à la seule - mais essentielle - condition qu'une solution satisfalsante pour tous soit apportée au problème posé: l'impasse sociale que représente la réduction drastique des effectifs. On ne privatise pas contre les salatiés. C'est pourquoi, après six mois de silence, je me suis résolu à prendre la plume. En toute indépendance.

Balayer l'hypothèse de la liquidation, comme impossible pour des raisons politiques, c'est, me semble-t-fl, se boucher les yeux. L'Etat, soumis à une pression grandissante des autorités de Bruxelles, cherche à se dégager le plus vite possible. S'il accepte, ce qui n'est pas encore le cas, le projet de Walter Butler, il ajoutera une somme supérieure à 1 milliard de francs aux quelque 3 milliards qu'il a déjà injectés dans la SFP au fil des ans. De plus, il accordera un plan FNE dérogatoire, en contravention aux règles qu'il s'est imposées. L'effort est donc considérable. Philippe Douste-Blazy a indiqué à Hourtin option propre à assurer l'avenir de la SFP ». Le refus, ou le rejet, de ce que le gouvernement estime une proposition très généreuse pourrait conduire à l'arrêt de toute tentative de sauvetage, c'est-à-dire à la liquidation. La tentation existe, elle est forte. La nier serait irres-

Mais le plan Butler a-t-il les qualités nécessaires ? Pendant les deux années et demie passées à la tête de la SFP, chargé de préparer la privatisation de l'entreprise, j'ai travaillé à un tout autre processus que celui finalement choisi par la tu-

Il en a été décidé autrement. Dont acte. Pourquoi alors me railierais-je au plan Butler amélioré? Pas seulement parce que toute sohition raisonnable me semble préférable à la liquidation de la première entreprise française de production et de prestations audiovisuelles. Mais parce que ce plan contient des aspects positifs.

J'avais réorganisé la SFP en trois pôles. M. Butler les conserve. Et manifeste fermement l'intention de maintenir l'intégrité de l'entreprise et de la faire marcher. J'avais souhaité, puisqu'il fallait réduire les effectifs pour revenir à l'équilibre, un plan FNE dérogatoire. M. Butler est peut-être en mesure de l'obtenir, ce qui représentera une bonne issue pour plus de 250 salariés. J'avais envisagé, pour le personnel des studios, une annualisation progressive du temps de travail. M. Butler reprend cette idée. J'avais prévu une alliance capitalistique avec TDF qui aurait permis de dégager pour la SFP un cash substantiel. Les choses étaient

alors près d'aboutir. Je comprends qu'aujourd'hui TDF ne maintient plus son intérêt pour ce projet. Ce qui ôte à M. Bu-tier une intéressante ouverture. J'ai parlé d'un projet Butler amélioré. Il s'agit de ses dispositions sociales. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur les aspects strictement financiers de la proposition, que j'ignore au demeurant, ni sur le montant des sommes affectées aux mesures prévues. J'imagine que leur utilisation sera soumise aux contrôles les plus stricts.

En revanche, dans le cadre général du projet Butler, il me semble Michel Bassi est président du pour gérer les reconversions. Le sident de la SFP.

projet Butler propose la mise en place d'une association de reconversion professionnelle qui aurait pour mission d'intégrer temporairement au sein d'une structure associative, et en qualité de salariés en période de préavis prolongé, les licenciés de la SFP. Ils seraient appelés à travailler à la définition et à la conduite d'un projet collectif ou individuel de reclassement. Je pense qu'il faut aller plus loin, pour sortir de l'impasse actuelle. C'està-dire obtenir l'accord des salariés

et de leurs représentants. Le monde de l'audiovisuel francais doit désormais vivre selon les normes de fabrication internationales, qui permettent à tout diffuseur (chaines de TV et distributeurs de cinéma) de choisir, de manière indépendante, sa ou ses sociétés de production ainsi que les équipes créatives et les moyens techniques, en faisant appel, en tant que de besoin, à des sociétés de prestations

Je suggère la création d'une agence prenant en charge en priorité les salariés dont le contrat de travail avec la SFP serait rompu, mais ouverte par la suite à tous les intermittents du spectacle

Ce qui interdit, qu'on le veuille ou non, la généralisation des plein temps établis pour les salariés des activités du spectacle.

Et ce que traduit le plan Butler : pour faire fonctionner la SFP, il estime n'avoir besoin que de 444 permanents - contre quelque 1050 aniourd'hui.

Pour résoudre le problème ainsi posé, je suggère la création d'une agence prenant en charge en priorité les salariés dont le contrat de travail avec la SFP serait rompu, mais ouverte par la suite à tous les intermittents du spectacle. Cette agence leur garantirait une activité professionnelle minimale de sept cent heures auprès des sociétés de production, leur assurant un revenu équivalent à leur situation talariale apperience.

Elle aurait aussi pour mission de favoriser une qualification ou une évolution des personnels vers d'autres branches du secteur pour ceux qui le souhaiteraient. Elle utiliserait, pour leur promotion, les moyens techniques modernes: Internet, CD-ROM, Minitel, etc.

l'estime d'ailleurs que ce type d'agence pourrait être aussi créé dans d'autres secteurs de l'industrie, afin de préserver et de faire évoluer les savoir-faire, en évitant les traumatismes dus aux licencie-

Il va de soi que le principe et les modalités de cette initiative devraient être discutés avec les organisations syndicales et agréés par l'Etat, s'agissant notamment de son financement. Mais les sommes énoncées dans le projet Butler doivent permettre d'en assurer le démarrage.

Les difficultés, d'autres diraient le drame, que vit la SFP illustrent le paradoxe majeur de cette fin de siècle, dans ce secteur de l'activité économique : l'espace audiovisuel est en expansion rapide. Et pourtant, l'industrie technique française correspondante est en pleine crise. Si l'on n'y prend garde, un jour viendra où les producteurs nationaux n'auront d'autre solution que le recours à des prestataires étrangers. Un pan entier de la chaîne audiovisuelle nous échappera. Et la fameuse exception culturelle n'aura même plus de sens.

que l'on peut faire plus et mieux Palais du cinéma et ancien pré-

A Pez consacre des décennies à valoriser vos marques.

Aujourd'hui, c'est le moment ou Jamais de participer critères de valeur qui

à l'Élection des Marques du BMARQUE®

En décembre prochain, les Français vont devoir couronner ies marques qui, pour eux, auront le mieux

empreint le

20° siècle. A partir d'une étude encore jamais réalisée à ce jour, Sécodip soumettra à l'appréciation de 11000 personnes représentatives de la population française les

d'activités. Performance, innovation, flabilité, exemplarité... autant de

feront de votre marque l'une des marques élues.

Chefs d'entreprise, à l'aube du 21º siècle, votre marque a rendez-vous avec l'histoire. Attention, vous

avez jusqu'au 15 octobre 1996 pour inscrire votre marque. L'inscription est gratuite, demandez le dossier de candidature en appelant le (1) 44 30 04 04.

DU

Avec le concours de :

EURSPE 1

CBEEWS

JCDecaux -

comité d'Organisation de l'"Élection des Marques du Siècle" 66, rue Escudier 92100 Boulogne. Tél.: (1) 44 30 04 04 Fax: (1) 46 04 03 08





SIÈGE SOCIAL : 21 bis, RUE CLAUDE-BERNARD - 75242 PARIS CEDEX 65 TBL : (1) 42-17-20-40. TBÉcopieur : (1) 42-17-21-21 TBEx : 206 806 F

#### La fragile renaissance de l'Etat cambodgien

unies au Cambodge? Après la spectaculaire mobilisation internationale de 1993, où sont les acquis irréversibles et les avancées intouchables dans ce pays khmer qui fut, l'espace d'une saison, un laboratoire du nouvel ordre mondial de l'après-guerre froide ? Le recul de trois ans permet de dresser un premier bilan de cette tentative d'enraciner en terre asiatique un modèle politique - l'Etat de droit dont l'objectif affiché était de prévenir le retour des Khmers rouges mais dont l'inspiration occidentale n'est pas sans soulever maintes

« Les accords de Paris de 1991 ont consacré le retour de l'Occident au Cambodge, Maintenant, on réexpulse progressivement l'Occident du pays », répond à sa manière un deur européen à Phnom Penh. Abrupt, ce jugement est répandu dans la capitale cambodgienne. Chaque mois qui passe voit en effet la réaffirmation d'une conception traditionnelle du pouvoir, mettant à mal les belles intentions libérales inscrites dans des documents officiels destinés à séduire les donateurs étrangers.

La laborieuse réforme de l'Etat en est un exemple criant. Voilà une institution naufragée. Grevé par le fardeau des dépenses de l'armée et de police (plus de la moitié du budget national), anémiée par l'absence d'une relève de génération (la pyramide des âges des fonctionnaires fait apparaître un vide dans la classe des 30-40 ans), l'administration est aussi piéthorique que famélique au Cambodge. Le salaire moyen étant dix fois plus élevé dans le secteur privé que dans la fonction publique (100 francs par mois), les « agents de l'Etat » se contentent de venir raître dans la nature en quête d'une vraie source de revenu. On les retrouvera chauffeurs de taxi

#### AFFARRENES

Les autorités actuelles, en liaison avec la communauté internationale, s'efforcent certes de remettre la machine en état de marche. Un projet de réforme prévoit une sévère cure d'amaigrissement (20 % des effectifs) tandis que des experts travaillent à la refonte des organigrammes. Pourtant. ces belles constructions laissent sceptiques. Dans une institution segmentée en clans - l'amalgame entre les factions royalistes et excommunistes ne s'opère que très laborieusement - une purge aussi brutale relève de la gageure, à deux ans d'élections législatives où chacun cherchera avant tout à flatter sa clientèle d'obligés. On at-

Cet effort de reconstruction est rendu encore plus aléatoire par les travers de l'élite politique : corruption, contrats occultes, laxisme à l'égard de la déforestation sauvage - véritable calamité nationale - ou du blanchiment de l'argent de la drogue venant du «Triangle d'or »... Ces maux nourrissent des récriminations affligées sur l'inexistence d'un sens de l'intérêt général au Cambodge. « 70 à 80 % des ministres du gouvernement sont sous influence d'affairistes », estime un responsable cambodgien bien

Un tel empressement à se servir tranche avec les lenteurs, voire les ratés, du processus d'édification d'un Etat de droit. La justice reste sous haute surveillance. La Cour constitutionnelle n'est toujours pas réunie. L'activité législative somnole, notamment à cause d'une extravagante contrainte de quorum. Toutes ces carences contribuent à faire dangereuse-

QUE RESTE-T-IL des Nations ment pencher l'équilibre des pou-nies au Cambodge ? Après la voirs en faveur d'un exécutif où les ex-communistes du PPC ont réinstauré leur omnipotence en se ionant de la pusillanimité des chefs royalistes. Aussi assiste-t-on depuis plus d'un an à l'émergence d'un climat malsain pour les libertés avec l'intimidation d'opposants ou l'arrestation - voire l'assassinat - de journalistes, Les serviteurs de l'Etat, eux, sont protégés par une étonnante loi de 1994 leur assurant une quasi-impunité.

Sans doute faut-il ne pas assom brir exagérément le tableau et éviter de verser dans le catastrophisme d'un certain discours dépité sur le Cambodge. S'il sert à Justifier bien des errements, le rappel de l'état de néant d'où vient ce pays n'est pas inutile. Une société désarticulée, une élite décapitée, une administration soviétisée pendant plus d'une décennie, une conscience nationale foncièrement malade et taraudée par la diabolisation du Vietnamien : l'accumulation de ces handicaps ne permettait pas au Cambodge de se relever instantanément de ses ruines. Le pays est convalescent, et ce n'est déjà pas si mai.

#### MALADINESSES INTERNATIONALES

Les inclinations liberticides de certains secteurs du régime sont incontestables et inquiétantes. Mais elles continuent de se heurter à une petite « société civile » forte de journaux et d'un tissu associatif vigilant. Soucieuse de protéger cet embryon de pluralisme, l'ONU a laissé à Phnom Penh un observatoire des droits de l'homme - menacé un moment mais encore en place - informant instantanément l'opinion internationale des dérives observées ici et là.

L'enrachement de l'état de droit sera d'autant plus assuré que le pays aura digéré l'imposante intervention de l'ONU, ses dollars et ses modèles étrangers. Or à trop avoir voulu faire du Cambodge un cas d'école, la communauté internationale a multiplié les maladresses. Après la prodigalité financière et une insensée course à Paffichage - « A aucun moment, les bailleurs de fond ne se sont posés le problème de la capacité d'absorption du pays » commente amèrement un responsable à Phnom-Penh du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) -, voilà que l'on pointe un index sentencieux. On découvre que le Cambodge n'est pas le bon élève que l'on espérait et on exige des comptes. Sans doute a-t-on raison de conditionner une telle aide à des comportements irréprochables en matière de transparence des circuits de décision, de respect de l'environnement et de réformes administratives. Mais le crédit de l'ONU aux yeux des Cambodgiens aurait gagné à plus de cohérence.

Les dirigeants de Phnom Penh jouent apparemment toujours le jeu – ils n'ont guère le choix – mais ils n'en pensent pas moins. Déjà affleurent ici et là des propos antioccidentaux que ne renieraient pas des théoriciens des « valeurs asiatiques » comme le Singapourien Lee Kwan Yew ou le Malaisien Mahathir Mohammad. La « ré-asiatisation » du Cambodge post-onusien est en marche. Elle est inévitable et, surtout, souhaitable. Car s'il doît être prouvé que le discours sur les « valeurs asiatiques » - entendues comme justifiant le despotisme - est une imposture, seul un Cambodge pleinement redevenu lui-même pourra en admi-

nistrer la leçon. Là sera le vrai suc-

cès de la greffe de 1993. Frédéric Bobin

## Le Monde

N 1987, Jacques Chirac, alors premier ministre, reprochait aux socialistes d'avoir, deux ans plus tôt, en instaurant la représentation proportionnelle pour l'élection des députés, permis à l'extrême droite d'acquérir « la respectabilité, la notoriété qu'implique un groupe parlementaire im-portant ». Neuf ans plus tard, le président de la République envisage – comme le ré-vèlent les propos tenus jeudi 5 septembre par Alain Juppé aux responsables de la majorité parlementaire - d'introduire dans le mode de désignation de l'Assemblée nationale une dose de proportionnelle, dont la première conséquence serait d'assurer au Front national, sinon l'accès au Palais-Bourbon, du moins un nombre de sièges

tuer un groupe et peser sur les débats. François Mitterrand en 1985, Jacques Chirac en 1996 : un même souci - éviter la déroute de la majorité et échapper à la cohabitation avec le camp adverse -, une même méthode. Comme l'avait observé en son temps le général de Gaulle, quelques années avant de changer lui-même le mode de scrutin en 1958 : « Quand on veut

Ouverture, par Calligaro

suffisamment « important » pour y consti-

## Manœuvres électorales

changer le système électoral, on appelle cela une réforme. En réalité, chaque parti voit les réformes électorales uniquement sous l'angle de son intérêt particulier. » A la hunière de cette sage observation, l'intention prési-dentielle se révèle sans mystère.

Elle n'est certes pas, à proprement parler, de favoriser l'extrême droite, comme François Mitterrand n'avait pas hésité à le faire pour tenter d'empêcher la droite d'obtenir la majorité en 1986. Partant, cette fois, du constat que le Front national a toute chance de revenir à l'Assemblée nationale même avec le scrutin majoritaire, si l'on en juge par les sondages d'inten-tions de vote, le pouvoir choisit de s'y résigner en faisant élire une partie des députés à la proportionnelle, avec l'arrièrepensée que cette bonne manière faite aux

électeurs de Jean-Marie Le Pen pourra les disposer favorablement envers le RPR, face à la gauche, là où le scrutin majori-taire sera maintenu. Le calcul de Jacques Chirac anjourd'hui

rejoint en revanche celui de François Mitterrand il y a onze ans, en l'inversant, sur un autre aspect. La proportionnelle, surfout si le système retenu est ceiul que Charles Pasqua a suggéré au chef de l'Etat scrutin de liste dans les départements les plus peuplés, majoritaire dans les autres aurait pour effet de libérer les communistes, mais aussi les Verts, de toute obligation d'alliance avec les socialistes. Ainsi, l'effet de division de la représentation pro-portionnelle, qui incite les partis-à rivaliser, jouerait en 1998 contre le PS comme fi avait failli priver, en 1986, le RPR et PUDF de la majorité.

Cadeau fiscal aux salariés les plus et les moins favorisés, clin d'œil à l'extrême droite, manœuvre électorale pour mettre des bâtons dans les roues du PS: le pouvoir se jugerait-il lui-même réduit à des expédients peu glorieux pour éviter un triomphe de la gauche dans un an et

#### dans la presse

ENGRAPIES S

 $2^{3}\otimes \mathbb{V}_{2,2}$ 

ABALOFFICES:

Programme of

Bright to the

Region ....

Figure 1 and 1 and

#### LIBERATION Laurent Joffrin

Petit à petit s'impose une idée nouvelle qui dépasse la stérile opposition entre la « pensée unique », maastrichtienne en diable, et « l'autre politique », hostile à l'Europe : c'est précisément pour sauver la monnaie unique, et donc la construction européenne, qu'il faut changer de politique. La baisse des impôts y pourvoira, dit-on. Mais pourra-t-on se passer d'un assouplissement de la politique monétaire, d'une relance de la demande et d'une discussion franche avec l'Allemagne sur l'Europe à construire? A entendre Alain Juppé, il faut le craindre, la question ne

Un des grands handicaps du gouvernement juppé est que les Français sont persuadés qu'il favorise les plus privilégiés et sacrific les plus modestes, bref qu'il accentue les inégalités. Les mesures fiscales annoncées out pour objectif maieur de tenter de démontrer le contraire, en accordant la priorité aux familles modestes et aux salariés. La démonstration sera-t-elle

FINANCIAL TIMES

Quel que soit son coût humain et matériel, la crise en îrak a déjà fait une importante victime institutionnelle. Le Conseil de sécurité de l'ONU, considéré jusqu'à récemdonner son insigne de gendarme du monde aux Etzis-Unis ou à tout autre pays candidat à ce rôle, a abdiqué cette prérogative. Pour le meilleur ou pour le pire, les Etais-Unis ont lancé leurs attaques aétiennes contre l'irak sans chercher à obtenir l'approbation du Conseil.



## Le courage du relatif

sont développées sans connaître ce que l'Occident appela longtemps « le » progrès. La Chine classique, en se représentant la réalité comme un processus, conçoit la réussite ou l'échec, l'ascension ou le déclin, la prospérité ou la misère. Elle sait évidenment ce que peuvent signifier « des » progrès locant, temporaires -, mais elle n'a pas forgé une conception « du » progrès comparable aux nôtres. L'Inde traditionnelle, de manière plus radicale, est convaincue que le monde régulièrement se dissout, que toute trace s'efface, et que toute histoire s'annule. Dans une telle perspective, on peut touiours faire état d'améliorations, çà ou là, on peut compter les points. marqués ou perdus dans une bataille quelconque, mais il n'y a pas de place pour une représentation du progrès.

Distinguous donc nettement « un progrès » et « le progrès ». Le terme est identique, l'idée fort différente. Relative dans un cas, absolue dans l'autre, elle est vue sous des angles dissemblables. Ses trois constituants indispensables demeurent pourtant toujours les mêmes : il faut d'abord un but, un objectif à atteindre, jugé préférable à d'autres, constitué en horizon. Il faut aussi un chemin, pouvant conduire de la situation juge qu'il y a «progrès» chaque lement, allait pouvoir au fil du

DII GRANDES CULTURES se fois qu'une avancée est constatée sur la route en direction du but. Bien sûr, ce jugement requiert - c'est le troisième et dernier élément - des « instruments » de mesure et d'interprétation, des grilles de lecture et des échelles d'évaluation permettant d'estimer comment tel ou tel événement rapproche de tel ou tel but - à quel point, à quelle vitesse, pour quelle

> LA TRANSCENDANCE S'ÉTEINT Cette définition générale vaut partout. L'idée occidentale du progrès s'est singularisée en inventant des horizons que l'on croyait transcendants, des chemins que l'on jugeait capables de drainer toute l'humanité, et des échelles de mesure que l'on affirmait infaillibles. Le progrès, en ce sens, conduisait tout le genre humain vers un avènement ultime, qui s'est appelé notamment règne de Dieu, gouvernement de la raison, triomphe des sciences ou avène-

ment de la société sans classe. L'existence d'une seule et même route - débouchant un jour, après quelques détours, sur un achèvement unique - justifiait le zèle des missionnaires, la peine des éducateurs, les veilles des savants, l'ardeur des militants. On espérait voir se casser en deux l'histoire du monde, on croyait plus modesteprésente à cet horizon désiré. On ment que le sort de tous, universeltemps s'améliorer de manière défi-Ces convictions vacilient. Ré-

demption et révolution étaient dé-

jà bien faibles. Le progrès à son

tour donne des signes de fatigue. Parmi les causes d'une telle situation, où se mêlent des temporalités disparates, figurent, en bref et en vrac: la mutation des croyances religieuses, la méfiance croissante envers les sciences et les techniques, la chute des régimes communistes, la perte d'audience des hommes politiques, la précarité des emplois... - chacun complétera la liste. Dénominateur commun de ces éléments : l'avenir s'éclipse, et la transcendance. s'éteint. Faut-il en conclure que toute lutte est vaine? Que sans «le » progrès plus rien ne vaut? Que désormais c'est chacun pour soi? Qu'il n'y a plus d'espoir pour tous? Une fois les idéologies finies, on pourrait enfin rentrer à la maison, mettre les êtrangers dehors et cultiver chacun ses racines? Ce serait aller trop vite. 😗

PROGRÈS PLURIELS :

Admettons que l'idée européenne-occidentale du progrès soit réellement à l'agonie : le grand rêve de la délivrance par la grâce de la technique s'estompe, toutes les formes d'absolu s'étiolent, et l'on cesse de croire que l'histoire ait un sens. Il nous restera désormais ce que les autres civilisations

ont toujours connu: les progrès pluriels et circonscrits, les actions locales, les cas singuliers, les solutions spécifiques. Nous aurons toutefois à nous défaire du fantôme du progrès, qui s'étend désormais sur le monde entier. Nous serons sans horizon ultime, sansligne droite, sans délivrance. Mais pas sans activité ni sans espoir. Il nous restera à inventer le courage du relatif.

Car, même sans marche de l'histoire ni regard de la Providence, même sans dogme établi ni éternité assurée, on persistera à penser comme une évidence sans ombre que c'est « un progrès » quand des hommes ne meurent plus de faire, que des guerres cessent on s'évitent, que des enfants ap-prennent à lire, que des démocraties remplacent des dictatures, que des droits sont respectés, que des libertés sont étendues, que des injustices sont réparées... - chacun, là aussi, complétera la liste. On affirmera toujours que de tels progrès valent qu'on se batte, même si l'on ne dispose plus d'un cadre général pour les ranger, chacun à leur place, dans un dessein d'ensemble. Il se pourrait que le monde soit dépourvu de sens, que l'unité lui fasse défaut. Ce n'est pas une raison pour renoncer à construire, pour quelque temps, dans un coin, une bribe d'humanité.

Roger-Pol Droft

le Monde

influence and the series

人名英格尔斯 斯克拉特人姓氏

Stantillation renty

Quel sera le trav de demain ?

CHE PUBLICATIONS OF

CARNET

Les familles Stefanaggi et Romani,

ont la tristesse de faire part du décès, le 1<sup>er</sup> septembre 1996, à Ajaccio, de

Dominique STEFANAGGL

à la coor d'appel de Paris,

Les obsèrnes ont su lieu dans son

Jacques WENGER

Et ses amis. Tes honières à jamais dans nos casars.

Françoise GIRAULT,

arrachée brutalement à la vie, le

6 septembre 1976, à l'âge de toutes les espérances : elle allait avoir vingt aus...

Michel MARTINEZ

docteur en médecine,

interno sa psych<del>istria</del>,

Ses parents, sa sœur, son frère, sa

- Il y a tm an, le 7 septembre 1995,

Philippe MOREAU

Una messe sera célébrée le samedi 7 septembre 1996, à l'église Same-Ment.

Dans l'impossibilité de répondre individue llement aux innombrables

marques de sympathie et d'amité reçues lors de la disparition de

M. Saigmel M. TOLEDANO, ancien secrétaire de la Fédération des communantés juives d'Espagne,

les familles Toledano, Marques et Lasry prient toutes les personnes qui se sont as-sociées à laur peine de trouver ici l'ex-pression de leur recomaissance énue.

Nos abonnés et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les Insertions du « Carnet du Mondo », sont priés de blen vouloir nous com-muniques leur numéro de référence.

Remerciements

Elle restie à jamais dans nos cœurs.

Anniversaires de décès

Cet avis tient lieu de faire-pert.

Résidence des lies, Monte-Cristo.

see bloom le 29 noût 1991.

- A la mémoire de

- Ramonville, Paris.

Le 7 septembre 1987,

nous quittadt.

Chiera, Vincent, Les familles Wenger, Argelli,

20000 Ajaccio.

son épouse, Marie-Angèle, Rémi et François,

Cinette Stefanaggi,

ses enfants. Pierre, Léna et Félix,

#### DISPARITIONS

**经标题和**证

Manager 1

No.

on in

1.00

11 11/21

to though

1500

11.0

· 前 医电流线

THE PASSAGE AND ADDRESS OF THE PASSAGE AND ADDRE

The state of the s

A Company of the Comp

VALLAT est mort, jeudi 5 septembre, à Paris, à l'âge de cinquante-sept ans, des suites d'un cancer. Né le 19 novembre 1939 à Chartres (Eure-et-Loir), ancien élève de l'Ecole de l'air à Salonde-Provence (Bouches-du-Rhône), François Vallat a servi dans plusieurs escadres de chasse à Tours, Metz, Bremgarten et Toul. En 1972, il commande l'escadron de chasse « Alpes », à Colmar, avant d'être aide de camp de Georges Pompidou, puis de Valéry Giscard d'Estaing à l'Elysée. En 1977, il commande la 5 escadre de chasse à Orange. Après avoir occupé plusieurs postes à l'état-major de l'armée de l'air, François Vallat commande la base de Cazaux en 1982 et devient, avec le grade de général de brigade aérienne, chef de la division des forces nucléaires à l'état-major des armées. En 1987, il commande la ll'iégion aérienne et en 1989, avec le rang de général de corps aérien, il devient major général de l'armée de l'air. Il est nommé commandant la défense aérienne

■ LE GÉNÉRAL FRANÇOIS à Taverny (Val-d'Oise) en 1991. Elevé au rang de général d'armée aérienne en 1995, il est nommé inspecteur général des armées (air). Titulaire de plusieurs décorations étrangères, le général Vallat était commandeur de l'ordre national du Mérite et commandeur de la Légion d'honneur.

> ■ CLEM THOMAS, ancien capitaine de la sélection galloise de rugby, est mort à l'hôpital de Swansea (pays de Galles), à l'âge de soixante-sept ans. Le joueur, qui avait successivement occupé le poste de troisième ligne à Cambridge, aux Barbarians, aux Harlequins et au London Welsh, avant de terminer sa carrière à Swansea, avait été sélectionné à vingt-six reprises dans l'équipe galloise entre 1949 et 1959. Il s'était particulièrement illustré contre la Nouvelle-Zélande en 1953. Il avait ensuite exercé les professions de boucher, commissaire-priseur et journaliste. Candidat libéral aux élections législatives de 1974, il avait frôlé les 20 % des voix dans sa circonscription de Gower.

#### MOMINATIONS

COUR DES COMPTES

Patrick Mordacq a été nommé conseiller-maître à la Cour des comptes par le consess des ministres du mercredi 4 septembre, sur proposition de Jean Arthuis, ministre de l'économie et des finances.

[Né le 20 mai 1934 à Bordeaux, Patrick Mordacq sort de PENA en 1962. Il est chargé de mission, puis adjoint au chaf du service plan d'équipement et de la productivité (1963-1967). Il devient chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement et du logement Prançois Ortoli, puis de son successeur, Robert Galley (1968). Il est ensuits gers à la direction du Trésor (1969), rapporteur général adjoint de la commission de l'industrie pour le VI Pian (1970), chef du bureau des prêts, aides et garanties aux entrapcises, à la direction du Trésor (1971) et administrateur de la Société financière pour favoriser l'industrialisation des régions minières (1971-1974). Il occupe la fonction de directeur financier et administratif au groupe Jacques Borel International (1974-1977), avant de devemir chef du service du fid'équipement et de la productivité (1977), 8 janvier 1996. puis conseiller financier près l'ambassade de France à Bonn (1979). Il est, successivement, chef de la mission de contrôle des activités financières à la direction du Trésot (1984-1986), commissaire du gouvernament auprès Bourse (1986-1991). Depuis 1991, il est arimireconstruction et le développement et conseiller financier près des ambassades de

Le Père Maurice Fréchard a été nommé par le pape, vendredi 6 septembre, archevêque d'Auch 1994]

(Gers). Il était supérieur au séminaire des missions de Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Il succède à Mgr Gabriel Vanel, démissionnaire depuis mars 1996.

(Né le 3 juillet 1928 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), Maurice. Préchard est entré su 1948 au novicist de la congrégation misalonnaire du Saint-Baprit. Il a fait ses études de philosophia et de théologie à l'université grégorienne et au séminaire français de Rome. Licencié en théologie, ordonné prêtre en 1955, il a été professeur au séminaire du Saint-Esprit à la Croix-Valmer (Ver), puis au séminaire des missions de Chevilly-Lama. Il est retourné en 1969 su séminairo français de Rome pour y exercer, de 1982 à 1994, les functions de recrent. Il a ensuite pessé un en à la Meison Saint-Anaustin: premier cycle de formation des prêtres du diocèse de Peris.]

Le Père Olivier de Berranger a été nommé, vendredi 6 septembre, évêque de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Il était secrétaire du comité épiscopal de la coopération missionnaire et directeur des Œuvres pontificales missionnaires. Il succède à Mar Guy Deroubaix, décédé le

[Né le 10 novembre 1938 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Olivier de Berranger a fait ses études au grand séminaire du Pracio et à l'université grégorienne à Rome, Licenció en théologie, ordonné prêtre en 1964 du Centre national des calsses d'épargne et pour le diocète de Verseilles, il a été en pade prévoyance (1984-1986) et secrétaire général de la Commission des opérations de un sémisaire du Prado à Limonest (Rhône) et an séminaire Saint-Irénée (diocèse de mistrateur de la Banque européenne pour la Lyon). En 1976, il est parti en Coréa du Sud comme prêtre Fidei donum, chargé pour le diocèse de Séoni de la formation des prêtres Prance en Pologne, en Roumenie et en Bul- et de l'auménerie du mouvement des travallieurs chrétieus. De retour en France en 1993, il a été nommé secrétaire du comité épiscopal de la coopération missionnaire organisant notamment le grand congrès

#### JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du jeudi 5 septembre sont publiés : • « Vache folle » : un arrêté du marché de produits cosmétiques vins, ovins et caprins non l'exercice 1995.

conformes à certaines condi-

• Assurance-maladie: un ar-28 août suspendant la mise sur le rêté portant répartition entre les régimes obligatoires d'assuranceet de produits d'hygiène corpo-relle contenant des extraits bo-l'assurance personnelle pour



## Les mutations de l'emploi

#### Quel sera le travail de demain?

Ce numéro de rentrée fait le point sur l'évolution des formes d'emploi, les réponses des entreprises aux changements, le rôle des acteurs locaux, la relation formation-emploi.

SEPTEMBRE 1996

AU CARNET DU « MONDE »

<u>Naissances</u> - Blenyenne i bord!

Claire DUYCK

ent née le 4 septembre 1996, chez Alexandre et Sylvie.

promotion de l'ESJ de Lille

Anniversaires de naissance - Bon anniversaire.

Papa, Pierre. mie et Jean-Pierre,

Guy et Hélène, Liliane et Jean-Pierre, Jean-Claude et Nama

Luc, Olivier, Aurélie, Nicolas, Clément, Sophie, Jasmine ...et Lewis.

#### <u>Mariages</u> Cultication or Two LEON, Mainté et Gérard PELEN,

sont heureux d'annoncer le mariage de

Marie et Loic.

qui sera celébré le samadi 7 septembre 1996, à 14 heures, en la basilique Saint-Victor, à Marseille.

#### <u>Décès</u>

- Le président de l'université Paris-VII-Le vice-président du conseil

nientifique, Ses collègues et amis, ont appris avec grande tristesse le décès

Claude AMIRL.

survem le 7 août 1996, et s'associent à la

- M. at M. Ralph L. Hodara, M. Christian Y. Hodara, M. et M- Alain Hoders.

Les familles Azieri et Calatchi. ont la douleur de faire part du décès, le

M= Léon AZIGRI, née ALBA AMADO,

ses auront lieu le lundi 9 septembre, au cimetière parisien de Pan-Louis et Résie Pouyanne.

On se réunire à 15 heures, à la porte

Ni fleors of couromes.

34, rue du Docteur-Blanche, 75781 Paris Cedex 16.

- Le président de l'université Paris-VII-Denis-Diderot, Le directeur de l'UFR studes

angiophones,
Le directeur de l'UFR études
Le directeur de l'UFR de linguistique,
Ses collègnes et amis,
ont appris avec grande tristesse le décès
de

Jacques BOULLE,

survenn le 17 août 1996, au Bois-Piage-m-Rd. La mise en biène a en lieu à Saint-

Martin-de-Ré, le 20 août, d'un service protestant. n-de-Ré, le 20 aoûr, et a été mivie

L'incinération a su lieu le même jour à La Rochelle.

Pour rendre hommage à l'un de ses sembres fundateurs, le centre culturel franco-vietnamien organisera la cérémonie du quarante-neuvième jour à la pagode True Lâm, à Villebou-sur-Yvette, 9, rue de Neuchâtal, le 6 octobra, à

 Le président de l'université Charles-de-Gaulie-Lille-III,
L'UFR d'études romanes, siaves et orientales de l'université, La section polonaise de l'UFR d'études romanes, slaves et orientales de l'université.
L'ensemble des personnels enseignants

ont le regret de faire part du décès de

Vencelas GODLEWSKI, professeur de linérature et civilisation polonaises.

Ses obsèques auront lieu à Villant-de-Lans, le vendredi 6 septembre 1996, à 15 heures.

- Le professeur

Vencelas GODLEWSKI

Le professeur Vencelas Godlewski, professeur de linérature et civilisation polonaises à la faculté des leures, puis à l'université Charles-de-Gaulle-Lille-III, pendant plus de quarante ans, s'est éteint à Amélie-les-Bains, le samedi 31 août

Ses obsèques auront lieu à Villard-de-Lans, le vendredi 6 septembre, à

- Jacques et Denise Grynbaum,

ses parents. Lucie Maiques Grynbaum.

Manuel et Vincent, ses fils.

Michel et Lame, SES विदेश हा असम्ब

ses nièces et neveu, Les familles Beckouche, Grynbaum Somer et Szezercowski, ont la douleur de faire part du décès de

Joël GRYNBAUM.

le 5 septembre 1996, à l'âge de quarants

Une cérémonie aura lieu à la levée de corps le lumii 9 septembre, à 13 h 30, au funérarium de l'institut Gustave-Roussy de Villejuif, suivie de l'inhumation au cimetière parisien de Bagneux à 14 h 45.

118, rue de Tarenne, 75003 Paris,

- Mariel Panasard,

Mª Martine Paumard, nere, M. et M™ Gilles Paumerd.

ses frère et belle-sœur, M= Nadine Moins,

Et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Marc PAUMARD,

survant le 3 septembre 1996, à l'âge de

Les obsèques auront lieu le lundi 9 septembre, à 9 heures, en l'église Saint-François-de-Sales, 15-17, rue Ampère, Pa-ris-17.

Le directeur général de la branche pâtes et plats cuisinés du groupe Danone, Le directeur général de Birkel Sonnen

Tons ses collègues et amis, ont la profonde tristesse de faire part du décès de

> Jean-Marc PAUMARD, directeur du groupe Denone.

surveno à Paris, le 3 sentembre 1996.

L'estime, l'amitié et la fidélité accompagnent leurs condolés sympathic à toute sa famille.

- Bordeaux, Bergerac, Asnières,

M™ Henri Ponyanne, son épouse, Christine et Gilles Clamens, Dorothée,

Markon et Ma farkon et Mathias, Patrick et Andrée Pouyanne et Julien.

ses frère et sœur, Les familles Pouyanne, Frossard et Gardies, ont is douleur de faire part du décès du

doctour Henri POUYANNI,

survenu dans sa quatre-vingt-quatrième sanés, le 2 septembra 1996.

Un service religieux pourra nous rassembler, le 28 septembre prochain, à 16 heures, au temple de la Fondation John-Bost, à La Force.

Des dons peuvent être adressés à la Fondation John-Bost, 24130 La Force.

- □ a plu au Seigneur de rappeler à lui

M™ Manrice RIBADEAU DUMAS,

décédée subitement à Bayonne, le 3 septembre 1996, munie des sacrements de l'Eglise.

De la part de

M. Maurice Ribadeau Dumas, M. et M<sup>m</sup> Edouard Ribadeau Dumas, M. et M<sup>m</sup> Alain Romatet,

M™ Serge Aladjidi, M. et M™ Denis Huot, M. et M. Bernard Ribadean Dumas, Scen Odile Ribadean Dumas,

Ses treates, Ses treates petits-enfants, Ses trente-buix arrière-petits-enfants, M. et M. Jean de Lestrange, leurs anfants et perits-enfants. Sa fidèle Anna Mendes.

La cérémonie religieuse, présidée par le Père Olivier Ribadeau Dumas, aura lieu le samedi 7 septembre, à 11 heures, en l'église Sannt-Léun, I, place du Cardinal-

#### CARNET DU MONDE

42-17-29-94

ou 29-96 ou 38-42 Télécopieur : 42-17-21-36 Tarif de la ligne H.T.

Les lignes en ceptales grasses sont facturées sur le bene de dans lignes. Les lignes en blanc sont obligatoires et facturées. Minimum 10 lignes.

Souvenir A l'occasion de la reprise de « La Station Champhandet », tous les comédiens et l'équipe du théâtre Artistic-Athévains se souviennent de

Xavier BOUVIER.

leur ami et partenaire, disparu le 27 juillet

#### Avis de messe

- La cérémonie à la mémoire de Emile NOEL ancien secrétaire général de la Commission mmunautés europée ancien président

de l'Institut universitaire européen (Florence),

disparu subitement le 24 soût 1996. aura lien le samedi 21 septembre, à 15 heures, en l'église Saint-Etienne-du-Mont, place Sainte-Geneviève, Paris-5<sup>e</sup>.

De la part de sa famille et de ses amis 16, rae Gracieuse, 75005 Paris.

Conférences Féminité et masculiuité : complémentarité ou rapport de forces ?

Michele RAPOPORT,

psychologue. Conférence au « Prime Hotel Empire »

3, rue de Montenotte, 75017 Paris (Métro Ternes). Le jendi 12 septembre 1996, de 18 h 30 h 20 h 30.

Réservation : CNPG, 10, rue Pargolàse, 75116 Paris. Marie Nicollas : 44-17-61-07. Participation: 40 francs.

- La revue Passages et l'Association des Amis de Passages organisent à l'occa-sion de la sortie du dernier numéro une

soirée-débat sur le thème :

Le brouillage de l'histoire, le mardi
10 septembre 1996, à 20 heures, autour
d'Emile Maiet et de la rédaction de
Pussages. Avec les interventions de
Charles Melman, Serge Klarsfeld, JeanPierre Faye, Angust von Kageneck, Jeansoirée-débat sur le thème : Pierre Fays, Angust von Kageneck, Jean-Jacques Moscovitz, Richard Ayom, Ber-nard Ullmann...

Cetta soirée se tiendra dans nos locaux, 17, rue Simone-Weil, Paris-13º (métro Pone-d'Ivry, à hameur du 79-83, avenue

Réservation et inscription, tél. : 45-86-30-02 - Fax : 44-23-98-24.

#### Communications diverses

- L'assemblée générale de l'Association francophone des experts de la coopération tachnique internationale (AFECTI) aux lieu la lundi 9 septembre 1996, à l'Hôtel de ville de Paris, à 15 boures.

THÈSES Tarif Étudiants 65 F la ligne H.T.

## "GRAND JURY" RTL-Le Monde

# **ALAIN** LAMASSOURE

ANIMÉ PAR **OLIVIER MAZEROLLE** 

AVEC LAURENT MAUDUIT (LE MONDE) JEAN-PIERRE DEFRAIN (RTL)

des profits de 981 millions de livres pour l'exercice 1995-96, un chiffre d'affaires de près de 11 milliards de leur société commune GEC-Alsthom

té avec une trésorerie considérable, 127 000 salariés. ● DES NÉGOCIA-TIONS sont engagées avec Alcatel-Alsthom concernant la fusion de parti à la retraite à soixante-et-onze ans. LE GROUPE est en bonne san-

nucléaires Framatome. • LORD WEINSTOCK était à la tête de GEC depuis 1963. S'il a été un financier hors pair, ses qualités d'industriel ont été contestées.

# Le britannique GEC est au centre des grandes manœuvres françaises

Dans le secteur nucléaire, avec la reprise de Framatome, ou celui de l'armement, avec la privatisation de Thomson, General Electric Company occupe une place décisive. George Simpson, qui remplace Lord Weinstock à la tête de la compagnie, devra consolider cet empire immense

de notre correspondant

dans la City L'assemblée générale des actionnaires de la General Electric Company (GEC), qui devait se tenir vendredi 6 septembre à Londres, doit introniser George Simpson, cinquante-trois ans, en remplacement de lord Weinstock, parti à la retraite, à la tête du groupe britannique spécialisé dans les équipements électroniques et la défense.

Lord Weinstock laisse à son successeur une compagnie en excellente santé sur laquelle pleuvent les louanges: des profits de 981 millions de livres (8 milliards de francs) pour l'exercice 1995-1996. en hausse de 10 % par rapport à

l'an dernier et un chiffre d'affaires accumulé un trésor de guerre faire, il peut compter sur sa formade près de 11 milliards de livres. «Le point fort de GEC demesure le calibre exceptionnel de sa direction, capable d'engendrer des liquidités en ne prenant jamais de risques încontrôlés », explique un arralyste londonien. Les trois principales divisions de la société possèdient en effet des parts de marché impressionnantes dans leur secteur: GEC-Alsthom, l'association à 50-50 avec le français Alcatel-Alsthom (chiffre d'affaires : 3,75 milliards de livres), GEC-Marconi (3 milliards de livres) et GPT (GEC Plessey Telecommunications), S ociété commune avec l'allemand Siemens dans l'industrie du téléphone (1

considérable de 2,5 milliards de livres alimentant les rumeurs les plus folles sur les intentions de

Le nouveau patron, George Simpson, ancien directeur général de l'équipementier Lucas Industries, ex-président du constructeur automobile Rover, possède un trait de caractère indispensable que les uns appellent la détermination, les

UM HORING À POICSE

autres la brutalité, en somme la poigne. Sa première tâche est en Autre défi à relever, celui du grand chambardement industriel effet de consolider un ensemble immense, très diversifié, nébuleuse européen, que ce soit en matière électronique ou de défense. La fude près de deux cents sociétés fortes de 127 000 salariés. Pour ce sion éventuelle de GEC-Alsthom

avec le constructeur de chaudières tion d'expert-comptable et sur les nucléaires français Framatome (Le stricts contrôles financiers imposés Monde des 1 et 2 septembre) risque de ramener sa participation aux filiales, qui font l'admiration de dans la nouvelle entité à 37 %, ce la City. Mais il devra aussi prouver que les managers anglais, si imbus ses qualités d'industriel. La surveilde leur légitimité, voient d'un maulance pointilleuse des frais généraux, véritable phoble de lord vais ceil. En ce qui concerne GEC-Marconi, la priorité est d'améliorer Weinstock, s'est faite au détriment les relations avec le ministère bride l'effort de recherche et de dévetannique de la défense, traditionloppement. GEC est au cœur d'un nellement plus proche du rival Briréseau d'alliances et de joint-ventures (sociétés communes) mais tish Aerospace (BAe), groupe dont il fut directeur adjoint. George elle n'a guère innové par elle-Simpson va devoir également accentuer l'internationalisation de GPT, qui a enfin coupé le cordon ombilical le liant à l'opérateur Bri-

tish Telecom. En revanche, le nou-

veau patron devrait se séparer de

l'aide de la General Electric améri-

Il hii fant enfin casser la bureaucratie et les féodalités créées par lord Weinstock et renouveler partiellement un conseil d'administration truffé d'anciens politiciens conservateurs, de diplomates à la retraite et d'industriels de second rang. La controverse sur le salaire mirobolant de George Simpson souligne aussi le problème de l'image de marque d'une compagnie perçue comme arrogante, au point de ne pas respecter les règles dn « gouvernement d'entreprise » qu'elle a édictées.

#### Un million de francs de revenus mensuels

Avec son air d'homme sage, son allure timide et ses manières austères, George Simpson, à première vue, n'a rien du «fat cat », le sobriquet donné aux patrons britanniques qui s'octroient des émoluments exorbitants. Pourtant, sa rémunération initiale a provoqué une levée de boucliers dans la City. Outre un salaire annuel de 600 000 livres (4,8 millions de francs), le nouveau patron de GEC devait bénéficier d'une prime substantielle si le cours en Bourse restait supérieur de 10 % à celui de l'indice des principales valeurs industrielles FT-SE 100

pendant six mois consécutifs. Inquiets du battage médiatique, les investisseurs institutionnels ont contraint la GEC à changer de formule. Le 2 septembre, le conseil d'administration a annoncé que le titre devra enregistrer une mellieure performance par rapport à cet indice trois ans sur quatre. La valeur totale de la feuille de vaie finale de George Simpson est estimés à 1,5 million de livres.

LONDRES

milliard). Enfin, lord Wein stock a

de notre correspondant dans la City Il est content, Lord Weinstock, il irradie littéralement de plaisir. Lui qui a dû traver-



soixante et onze ans, a bâti sur le terrain de l'électricité et de l'électronique de défense une entreprise aussi prestigieuse que Generai Electric aux Etats-Units ou Siemens en Allemagne. Il devra blentôt se contenter d'un second rôle - la présidence d'honneur- après avoir exercé le pouvoir pendant trente-trois ans. Mais sans la satisfaction de voir son œuvre jooursulvie par son fils Simon, emporté récernment par un cancer, à l'âge de quarante-cjustre aus.

Ce n'est pas parce qu'on dit cet autocrate froid, cassant et parfois grossier qu'il n'est pas capable, au moment de partir, d'éprouver une certaine tristesse. Très tôt orpheim, ce fils d'immigrés juifs polonais surprend parfois par sa double nature. D'un côté, un

capitaine d'entreprise hors pair, qui s'intéresse au moindre détail financier et qui s'écrie lors d'une séance de contrôle budgétaire mouvementée: «L'argent de cette société appartient aux actionnaires et nous n'avons pas le droit de le jeter par les fenêtres. » De l'autre, un sentimental parfois simplet qui a l'habitude de commencer sa journée en s'enfermant dans sa chambre à coucher pour conduire, baguette en main, un orchestre imaginaire tout en écoutant, parfois les larmes aux yeux, une œuvre de

Evacué, comme tant d'enfants londoniens, au début du biftz nazi dans le nord de l'Angieterre, où un instituteur lui inculqué l'amour des mathématiques, il fait ensuite des études brillantes de statistiques à l'université de Londres, avant de rejoindre l'Amirante puis de gérer le parc immobilier d'une compagnie privée. En 1947, Sir Michael Sobell, fabricant célèbre de téléviseurs, engage ce brillant sujet, qui éponsera sa fille deux ans plus tard. Son ascension est fulgurante, culminant en 1961 avec le rachat de la General Electric Company, dont il devient deux ans plus tard directeur général, poste qu'il conservera tout au long de sa vie professionnelle. Dans les années 70, l'empire GEC ne cesse de s'étendre grâce à une diversification tous azimuts dans la défense, la téléphonie, l'informatique, secteurs alors

Lord Weinstock, le financier qui détestait la City nationalisés et lui garantissant une rente de situation. Si le contrôle financier des filiales est sourcilleux, Arnold Weinstock leur laisse la responsabilité de la gestion et de la définition de la politique industrielle et commerciale.

ALLIANCES AVEC LES RIVAUL

Mais l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979, l'introduction de la concurrence, notamment étrangère, les privatisations et le succès des conglomérats attrape-tout » déstabilisent la GEC. L'obsession de la réduction des cotts, le refus de l'endettement pour financer l'expansion et le manque d'investissements en recherche et technologie déplaisent à la City, tout amourachée des tycoons alors à la mode, tels Maxwell, Nadir on Hanson. L'échec du radar volant Nimrod et une première OPA ratée sur le concurrent Plessey déstabilisent un groupe que le monde financier considère comme endormi su ses lauriers.

A la mi-1985, le managing director est sur la sellette : le cours flanche, l'absence de stratégie bien claire alimente des rumeurs d'OPA hostile. « je déteste la City, qui n'est impressionnée que par le brillant et les paillettes alors que ce qui compte c'est la solidité . d'une société », déclare alors ce personnage renfermé, qui fuit les médias. Sa repidité de réaction, conjuguée au sang-froid en toute

circonstance, va permettre à l'asslégé de rebondir : il forge des alliances avec les plus dangereux de ses rivaux, comme Siemens, General Electric ou Alcatel. Grâce à l'entregent de Lord Prior, ancien ministre de Mª Thatcher propulsé à la présidence, le gouvernement tory ferme les yeux devant l'activisme de ce battant qui, à l'occasion, se transforme à son tour en raider, actrochant successivement à son palmarès d'anciens rivaux, plus en pointe que GEC sur le plan technologique, comme Plessey Ferranti et VSEL En 1991; Féchec du projet d'allience avec British Aerospace, principal client en électronique militaire de GEC-Marconi, restera le grand regret de Lord Weinstock.

Amateur de chevaux, ce propriétaire d'un haras en Irlande est un francophile avéré. qui n'a pas hésité à s'ailler à Alcatel-Alsthom, avec quirif a créé, en 1988, GBC-Aisthom, spécialiste de l'électro-technique dont le TGV est le produit le plus célèbre. Mais Lord Weinstock n'est pas homme à s'embarrasser de convenances. Révant auiourd'hui d'une fusion entre GEC-Marconi et Thomson-CSF, qui sera bientôt privatisé, s'est engagé à discuter avec celui qui, d'Alcatel-Alsthom ou de Matra, remportera le trophée. Le patriarche n'a pas d'état

M.R.

## Thomson Multimédia accuse une perte semestrielle de 3 milliards de francs

liale (à 100 %) d'électronique de loisirs de Thomson, affichalt fin juin un chiffre d'affaires en repli de 2 % par rapport à la même période un an plus tôt et un résultat d'exploitation négatif de 1 milliard de francs. Toujours alourdis par les frais financiers (800 millions sur six mols). liés à un endettement qui ne cesse de progresser (14 milliards), les comptes plongent encore plus avec une provision de 1,2 milliard. Le résuitat net semestriel est au total dé-

THOMSON MULTIMÉDIA, la fi-ficitaire de 3 milliards. La direction tant « tout le monde », dont le indique qu'il ne faut pas extrapoler ces chiffres à l'ensemble de 1996, les résultats du premier semestre étant toujours moins bons que ceux du second. Au sein du groupe on indique que les prévisions pour 1996 font état d'une perte nette qui pourrait atteindre 700 millions. En 1995, le groupe a affiché un bénéfice d'exploitation de 352 millions et une perte nette de 1,09 milliard.

Thomson Multimédia incrimine une mauvaise conjonicture affecconcurrent Philips, qui a vu au premier semestre son activité d'électronique grand public repasser dans le rouge. Un familier du groupe français indique que l'activité n'a pas été bonne, notamment sur les marchés allemand, italien et britannique, que « les prix se sont effondrés partout » et que « les Jeux olympiques n'ont pas relancé la consommation de téléviseurs, parti-

culièrement aux États-Unis ». On indique au sein du groupe

que, compte tenu du processus de privatisation de Thomson, il a été décidé de ne pas attendre fin 1996 pour passer la provision de 1.2 milllard dans les comptes afin d'offrir aux candidats, c'est-à-dire Alcatel Alshom et Lagardère Groupe, une « visibilité » de la réalité. Ces candidats ont désormais achevé leur audit de Thomson. Ils sont appelés à confirmer leurs offres d'ici au 15

## Selon les syndicats, 1138 emplois ont été supprimés à EDF-GDF

LES NÉGOCIATIONS sociales engagées au printemps chez EDF-GDF pour développer les embauches sont « en panne totale », selon les syndicats. Les cinq fédérations CFDT-CFTC-CFE/CGC-CGT-CGT/FO d'Electricité et Gaz de France ont « constaté que 1 138 emplois avaient été supprimés dans le seul premier semestre ». Dans un communiqué commun diffusé le 5 septembre, les organisations affirment que « la gravité de la situation en matière d'emploi » dans les deux entreprises qui comptent 142 000 salariés « exigent des engagements réels des directions ». Elles demandent « de rencontrer ensemble, le plus rapidement possible, les deux présidents d'EDF et de

La direction d'EDF estime que ce chiffre n'est pas « significatif » car 811 de ces 1138 suppressions fin juin d'un accord concernant des départs en préretraite non

remplacés. L'engagement pris au printemps (Le Moncle du 18 avril) d'embaucher, jusqu'en décembre, 2 100 agents statuta ires et 400 apprentis, correspondant aux départs naturels dans l'entreprise, est maintenu. « Au total. à la fin 1996, les deux entreprises auront recruté 2 800 personnes auxquelles s'ajouteront 400 apprentis ».

Pour y parvenir, les responsables d'EDF-GDF souhaftent conclure rapidement deux négociations. Le premier projet concerne les départs à 54 ans pour les salariés ayant 37,5 annuités pour les droits à la retraite et 15 ans de service dans le groupe. Il devrait permettre une embauche pour tout emploi pérenne libéré. Le second consiste à développer le temps partiel. De nouvelles rencontres sont prévues la semaine prochaine. La CGT organisera une d'emplois sont dues à l'expiration journée d'action le 10 septembre.

Domitnique Gallois

#### Grand Met va vendre onze filiales européennes, dont Brossard

septembre.

APRÈS avoir restructuré ses activités à partir de 1993, le géant britannique Grand Metropolitan doit de nouveau se réorganiser. Présent dans les alcools (vodka Smirnoff, whisky J&B) et la restauration rapide avec Burger King, Grand Met va tailler dans ses activités agroalimentaires européennes. Le groupe (63 milliards de francs de chiffre d'affaires) qui ressemble toujours à une fédération de PME, entend se concentrer sur quelques marques internationales, leader ou numéro deux de leur marché: Pillsbury dans les pâtisseries, Géant Vert pour les légumes, Hāagen Dazs pour les crèmes glacées et Old El

Paso pour la nourriture mexicaine. Grand Met va vendre une douzalne de filiales peu rentables, dont les marques ne sont que nationales et qui coûtent cher à entretenir en publicité. Il a déjà cédé Erasco, leader de la soupe en Allemagne à l'américain Campbell Soup pour 140 millions de livres (environ 1,12

mililard de francs). Viendront ensuite onze filiales européennes, dont l'entreprise française de pâtisserie Brossard (800 millions de francs de chiffre d'affaires et 650 salariés). En conséquence, la cession prévue de l'usine de Pithiviers de Brossard et la marque de biscuits Gringoire, souhaitée par Brossard mais rejetée par les sala-

riés, est reportée sine die. Les investisseurs, qui constatent que l'action Grand Met a moins progressé que la Bourse de Londres sur cinq ans, approuvent cette restructuration. Ils sont nombreux à souhaiter que le groupe se scinde en trois sociétés distinctes spécialisées (alcools, restauration, agroalimentaire) ou qu'il rachète ses propres actions grâce au produit de la vente de ses filiales. Il n'aurait plus les moyens de se livrer à des diversifications peu ren-

## L'assureur italien Generali sort du capital d'AXA

LES « NOCES FRANÇAISES » de Generall, comme l'avait timé le Corriere della sera du 17 janvier 1996, n'autont pas tenu un an. Conformément aux accords AXA/Generall, impliquant notamment un droit de préemption réciproque, « Generali a fait connaître au groupe AXA sa volonté de vendre la totalité de sa participation de 10,8 % dans ALA-SA, qui n'avait plus d'inté-rèt stratégique pour le groupe italien, au prix minimum net de 285 francs par action », ont annoncé les deux groupes vendredi 6 septembre. Le groupe d'assurance français AXA a donc racheté l'intégralité des parti-

cipations de l'italien dans AXA SA au prix de 285 francs par action, solt un investissement total de 5,915 milliards de francs. Le président de Generall, Antoine Bernheim, conservers son poste d'administrateur chez

DÉPÉQIES

SCOR: le premier réassureur trançais a enregistré au premier semestre 1996 un résultat en hausse de 40 %, à 288 millions de francs contre 206 millions un an plus tôt. Le tour de table de la SCOR est en pleine redéfinition. Les assureurs AGF et AXA sout récemment sortis de son capital. Le désengagement de son principal actionnaire, PUAP, qui détient 40 % de son capital, devrait intervenir à l'occasion de la prochaine introduction de la SCOR à la Bourse de New York.

■ COB: la Commission des opérations de Bourse va déménager. La COB, qui occupait des locaux quai André-Citroen depuis 1972, va migrer place de la Bourse, dans l'ancien siège du Club Méditerranée, qui se dé-place à La Villette. Ce transfert n'interviendra qu'en 1998, le temps de réaliser les travaux de réaménagement nécessaires.

COMMISSION BANCAIRE : un arrêté ministériel paru au journal officiel du 6 septembre vient d'officialiser la nomination de Jean-Louis Fort au poste de secrétaire général de la Commission bancaire. M. Fort. 58 ans, prend la succession de Jean-Louis Butsch dans un contexte de doute sur l'efficacité de l'organisme de contrôle des banques. Pierre Duquesne, de la direction du Trésor, le rejoint comme secrétaire général ad-

■ FRANCE TÉLÉCOM: l'exploitant téléphonique, qui vient d'engager son programme de départs anticipés à 55 ans, pourrait procéder à 3 000 embanches sur l'année qui vient, selon des sources syndicales, qui indiquent qu'une convention a été signée avec l'ANPE. Les retraites anticipées concernent potentiellement 10 800 personnes sur l'amnée à venir. ■ MYRYS : un quarrième plan de reprise du fabricant de chaussures a été annoncé jeudi 5 septembre, après l'andition par le tribunal de commerce de Limoux (Aude) des trois repreneurs déclarés.

■ ACER: le groupe talwanais a indiqué le 5 septembre qu'il est en discussion avec l'américain IBM pour fabriquer en sous-traitance des ordinateurs personnels pour un montant de 2 milliards de dollars (10 milliards de francs).

FREE OF THE A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY 事業は100年のよう。他には100年の4年の4年 And the first of the second of 22 7 miles

Sec. 1218977 1115

April 1923 a pill of

10 7545 535

MAPRÈS TROIS SÉANCES consécutives de hausse, Tokyo a cédé du terrain vendredi 6 septembre. L'indice Nildei a perdu 227,29 points, à 20 152,53 noints, en recul de 1.17 %

MILE DOLLAR s'échangeait à 109,28 yens et Tokyo progressé jeudi sur le marché a terme kyo, en hausse par rapport à la veille à New York (109,21 yens) et Tokyo points, en recul de 1.17 %

MILE DOLLAR s'échangeait à 109,28 yens et Tokyo progressé jeudi sur le marché international de Hong-kyo, en hausse par rapport à la veille à 385,55-385,85 dollars, contre 386,00-yens aux Etats-Unis a gagné 20 cents, à 23.44 dollars.

(108,93 yens).

7

386,30 dollars la veille.

MIDCAC

\*

progressé jeudi sur le marché à terme new-yorkais. Le baril de brut de réfé-rence aux Etats-Unis a gagné 20 cents, à 23,44 dollars.

■ LE PRIX DU CUIVRE a plongé de près de 5 %, jeudi, sur le LME, à la suite d'une vague de ventes spéculatives. Le prix de référence a perdu 93 dol-lars (-4,6 %), à 1 939 dollars la tonne.

MILAN

**→** 

FRANCFORT

Y

DAX 30

LONDRES

 $\rightarrow$ 

NEW YORK

¥

DOW JONES

#### **LES PLACES BOURSIÈRES**

#### Rechute à la Bourse de Paris

anceur res franço

LA BOURSE DE PARIS rechutalt, vendredi, dans l'attente des réac-tions des marchés américains à la publication dans la journée des statistiques américaines concernant l'évolution du chômage en août. En repli de 0,58 % à l'ouverture, l'indice CAC 40 affichait une heure plus tard une perte de 0,42 %. Aux alentours de 12 h 30, les valeurs françaises affichaient en moyenne un repli de 0,39 %, à 1 988,47 points. Le volume des échanges sur le compartiment à règlement mensuel s'élevait à un

miliard de francs.

Wall Street a cédé 0,88 % jeudi soir. Sur le marché obligataire, les émissions du Trésor à 30 ans remon-talent à 7,15 %, contre 7,09 %. Cette tension des taux américains était amorcée par l'annonce d'une baisse de 15 000 des demandes d'allocations chômage pour la semaine cé une amélioration de son béné-achevée le 31 août, alors que les ex-perts s'attendaient à une hausse de frais financiers et impôts. Le 2000. L'impact de ce chiffire a été 2000. L'impact de ce chiffre a été groupe prévoit une croissance de particulièrement important à la 6 % du bénéfice net sur l'ensemble veille de la publication des chiffres de l'année. L'opinion de la société sur l'emploi pour août. Les analystes de Bourse SGE Delahaye est pas-



tablent sur 230 000 à 275 000 créations d'emploi et sur un taux de chômage inchangé à 5,4 % ou en légère baisse. En Prance, les mesures d'allègement fiscal portant sur taient des gestionnaires.

25 militards de francs en 1997, sont jugées bien trop modestes au vu des 120 milliards de francs prélevés sur les ménages depuis l'an demier, no-

CAC 40

7

#### Danone, valeur du jour

DES RÉSULTATS semestriels l'action Danone de terminer en nette hausse, jeudi 5 septembre, à la Bourse de Paris. Le titre a gagné 4,2 %, à 721 francs. Le leader français de l'agroalimentaire a annon-

sée de « neutre » à « surperformeilleurs que prévu ont permis à mance ». UBS et Morgan Stanley ont également relevé leurs prévi-

| Dar     | one | sur | ยก | πoi | 5            |     |   |
|---------|-----|-----|----|-----|--------------|-----|---|
| A STATE | Z   |     |    |     |              | 72  | 左 |
|         |     |     |    |     |              | N N | 8 |
|         |     |     |    |     |              |     |   |
|         |     |     | 70 |     | <b>50.27</b> | 學業  |   |

**NEW YORK** 

Les valeurs du Dow-Jones



PRINCIPAUX ÉCARTS AU RÉGLEMENT MENSUEL



| AWTERKS TES LINES WILLIAGS |                          |                         |  |  |  |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|
| SÉANCE, 12130              | 06/09 Titres<br>échangés | Capitalisation<br>en KF |  |  |  |
| Valeo                      | 253637                   | <i>9760753,6</i> 0      |  |  |  |
| Eaux (Gle des)             | 123824                   | 60552487,90             |  |  |  |
| Elf Aquitaine              | 129636                   | 48726911,90             |  |  |  |
| Danone                     | 6746                     | 48/07/92                |  |  |  |
| Total                      | 127616                   | 46125360,60             |  |  |  |
| Asa                        | 142390                   | 41218992,60             |  |  |  |
| Casino Guichard            | 165749                   | 34420577,70             |  |  |  |
| Carrefour                  | 12361                    | 33613006                |  |  |  |
| Michelin                   | 1,23792                  | 2991 4322,20            |  |  |  |
| Ession Inti                | 17715                    | 28259728                |  |  |  |

PRINCIPAUX ÉCARTS AU SECOND MARCHÉ

| MAUSSES, 12130              | 06/09  | (DAID)         | 31/1  |
|-----------------------------|--------|----------------|-------|
| Supra<br>Services et Trans. | 42     | 154            | +5_   |
| Services et Trans.          | 243    |                | +25   |
| MGI Coutlet                 | 250    | +40            | +31,5 |
| GEA #                       | 214    | +4,35          | +53,5 |
| Latercoere                  | 380    |                | +26,6 |
|                             |        |                |       |
| BAISSES, 12b30              |        |                |       |
| Soico (Ly)                  | 72,80  | - 12,0         | -33,7 |
| Devanlay                    | 475    |                | +29,7 |
| Poujoulat Ets (Ns)          | 223,50 | 3 - <b>4 5</b> | +3,9  |
| Pisc. Desjoyans             | 60     | -476           | +17   |
| Tesseme-France              | 182    | -4,24          | -3,7  |
|                             |        |                |       |
| INDICES SRE                 | 126-21 | SO MID         | CAC   |

ET SECOND MARCHE





#### Net recul à la Bourse de Tokyo

LA BOURSE de Tokyo s'est très nettement repliée, vendredi 6 septembre, affectée par la baisse sensible de Wall Street jeudi soir. L'indice Nikkei a perdu 227,29 points à 20 152,53 points, soit un recul de 1,12 %. La Bourse nipponne craint notamment les chiffres publiés dans la journée du 6 septembre sur les créations d'emplois aux Etats-Unis en août. Si celles-ci sont plus importantes que prévu, la probabilité est ie jes tatus soi et que Wall Street baisse.

Déjà, la veille, la Bourse de-New York a terminé en forte baisse, déprimée par une nouvelle remontée des taux d'intérêt à long terme provoquée par les craintes de resserrement de la politique monétaire. L'indice Dow Jones a perdu 49,94 points,

soft 0,88 %, à 5 606,96 points. La hausse des taux à long terme a été amorcée par l'annonce d'une baisse de 15 000 des demandes d'allocation chômage pour la semaine achevée le 31 août.

En Europe, la Bourse de Londres a terminé en hausse. L'indice Footsie a gagné 14,4 points, soit 0,36 %, à 3 887,1

#### **INDICES MONDIAUX**

|                     | Cours au | Cours au                   | Var.          |
|---------------------|----------|----------------------------|---------------|
| •                   | 05/09    | 04/09                      | ' <b>4n %</b> |
| Paris CAC 40        | 1996,23  | 1                          | +0,37         |
| New-York/DJ Indus.  | 5647,65  | <b>建筑线</b>                 | -0,15         |
| Tokyo/Niklus        | 22348 ·  |                            | +9,60         |
| Londres/FTT00       | 3907,50  | -                          | .=_           |
| Tancfort/Dax 30     | 2529,54  | ALTERNATION OF THE PERSON. | -0,11         |
| - Frankfort/Commer. | 887,51   | -                          | +0,04         |
| Scooles/Bel 20      | 2066,A7  | A STATE OF                 | +0,39         |
| · someles/General - | 1734,44  | A                          | +0,59         |
| Milan/MIB 30        | 963      |                            |               |
| Amsterdam/Ga. Cos   | 375,40   | THE REAL PROPERTY.         | -021          |
| Madrid/lbex 35      | 348,75   | C. St. Berlin              | -0,16         |
| Stockholm/Affaria   | 1551,62  | WEST STATE                 |               |
| Londres FT30        | 2800     | X Z SS                     | +0.14         |
| Hong Kong/Hang S.   | 11040,50 | ****                       | -0,33         |
| Singapour/Strait t  | 2110.34  | THE REAL PROPERTY.         | +0.75         |
|                     |          | -                          | 322           |
|                     | _        |                            |               |

|   | Chevron Corp.      | 39,75  | 39,62  |
|---|--------------------|--------|--------|
|   | Coca-Cola Co       | 50,12  | 50,50  |
|   | Disney Corp.       | 55,62  | 56,62  |
|   | Du Pont Nemours&Co | 83,12  | 83,25  |
|   | astman Kodak Co    | 71,37  | 71,75  |
|   | Exxon Corp.        | \$3,12 | 19,17  |
|   | Gen. Motors Corp.H | 48,12  | 49     |
|   | Gén. Electric Co   | 8337   | 84,25  |
| J | Goodyear T & Rubbe | 45,12  | 45,25  |
| ٩ | BM                 | 113,12 | 114,75 |
|   | ind Paper          | 40,75  | 40,75  |
|   | .P. Morgan Co      | 57     | 58,62  |
|   | Mc Don Doug        | 49,37  | 49,87  |
|   | Merck & Co.Inc.    | 65,50  | 65,62  |
|   | Minnesota Mng.&Mfg | 67,50  | 68     |
|   | Philip Moris       | 90,12  | 90,37  |
|   | Procter & Gamble C | 17,10° | 88,50  |
|   | Sears Roebuck & Co | - 43   | 44.75  |
|   | Texaco             | 91,62  | 92     |
|   | Union Carb.        | 42,75  | 6,5    |
|   | Utri Technol       | 111,75 | 112,87 |
|   | Westingh, Electric | 16,75  | 16,87  |
|   | Woolworth          | 20,62  | 20,87  |
|   |                    |        |        |

#### LONDRES Sélection de valeurs du FT 100

|   | ARRES LYONS        | 4,70                         | 4,60                                                          |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   | Barclays Bank      | 9,06                         | 9,09                                                          |
|   | B.A.T. industries  | 4,38                         | 4,45                                                          |
|   | British Aerospage  | 10,10                        | 10,01                                                         |
|   | British Airways    | 5,20                         | 5,21                                                          |
|   | British Gas        | 2,03                         | 2,0                                                           |
|   | British Petroleum  | 6,23                         | 5,29                                                          |
|   | British Telecom    | 6,23<br>3,75<br>2,59         | 3,74                                                          |
|   | B.T.R.             | 2,59                         | 2,59                                                          |
|   | Cadbury Schweppes  | 5,18                         | 10,01<br>5,21<br>2,09<br>6,29<br>3,74<br>2,59<br>5,20         |
|   | Eurotunnel         | 0,98                         | 1,01                                                          |
|   | Glavo              | 9.33                         | 9,77                                                          |
|   | Grand Metropolitan | 4,71                         | 4,57                                                          |
| ٠ | Guinness           | 4,69                         | 4,72                                                          |
|   | Hanson Pic         | 1,59                         | 1,57                                                          |
|   | Great ic           | 4,71<br>4,69<br>1,59<br>6,50 | 4,67<br>4,72<br>1,57<br>6,47<br>10,95<br>8,22<br>7,31<br>4,89 |
| - | H.S.B.C.           | 10,65                        | 10,95                                                         |
| ٠ | Imperial Cheroical | 8.21                         | 8,27                                                          |
| • | Legal              | 7,30<br>4,94                 | 7,31                                                          |
|   | Marks and Spencer  | 4,94                         | 4,89                                                          |
|   | National Westminst | 6.67                         | 664                                                           |
|   | Peninsular Orienta | 5,17                         | 5,18                                                          |
|   | Reuters            | 7,49                         | 7,53<br>1,03                                                  |
|   | Saatchi and Saatch | 1,06                         | 1,03                                                          |
|   | Shell Transport    | 5,17<br>7,49<br>1,06<br>9,54 | 9,55                                                          |
|   |                    |                              |                                                               |

#### FRANCFORT Les valeurs du Dax 30







A

×

#### LES TAUX

#### Stabilité du Matif

LE CONTRAT NOTIONNEL du Matif, qui sert à me-surer la performance des emprunts d'Etat français, était

stable vendredi 6 septembre. L'échéance septembre du contrat perdait seulement 2 centièmes à 123,46. La veille, après un accès de faiblesse en début de journée, le Matif s'était raffermi par la suite grâce au redressement du franc français face au mark et à la suite de diverses déclarations gouvernementales sur la réforme fiscale et les



#### LES TAUX DE RÉFÉRENCE

| TAUX 05/09      | Taux<br>jour le jour | Taux<br>10 ans | 30 ans | des p |
|-----------------|----------------------|----------------|--------|-------|
| France          | 3,45                 | <b>不通信</b>     | 7,28   | 100   |
| Allemagne       | 3                    | 7.0.00         | 7,15   | 1     |
| Grande-Bretagne | 5,81                 | <b>美型和60万</b>  | 8,20   |       |
| italie          | 8,59                 | <b>秦</b> 中国秦   | 9,86   |       |
| lapon           | 0,50                 | 100000         |        | · 100 |
| Etats-Unis      | 5,25                 | <b>表现数</b>     | 7,05   |       |
|                 |                      | <b>建筑建筑</b>    |        | 1     |
|                 |                      | 777            |        | 200   |

#### **MARCHÉ OBLIGATAIRE**

| TAUX DE RENDEMENT        | Taux<br>au 05/09 | 1 aux<br>au 04/09 | (base 100 fin 95 |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Fonds d'État 3 à 5 ans   | NC               |                   | NC               |
| Fonds d'État 5 à 7 ans   | NC               |                   | NC               |
| Fonds d'Etat 7 à 10 ans  | NC               |                   | NC               |
| Fonds d'Etat 10 à 15 ans | NC               | <b>非影響</b>        | NC               |
| Fonds d'État 20 à 30 ans | NC               |                   | NC               |
| Obligations françaises   | NC ·             | <b>自由企業</b>       | NC               |
| Fonds d'État à TME       | NC               | 2000年             | NC               |
| Fonds d'État à TRE       | NC               | <b>新教教</b>        | NC_              |
| Obligat, franç à TME     | NC               | <b>光海罗色-</b>      | NC               |
| Obligat franc à TRE      | NC .             |                   | NC               |

objectifs budgétaires pour 1997. Le contrat notionnel échéance septembre avait tenniné en hausse de 22 centièmes à 123,48 sur un marché actif. La séance s'est déroulée en deux temps. En début de journée, le notionnel perdait plus de 10 centièmes en raison de l'accès de falblesse du franc face au mark. Mais divers commentaires de responsables gouvernementanx sur la loi de finances 1997 ont rassuré les milieux financiers dans l'après-midi.

#### LE MARCHÉ MONÉTAIRE (taux de base bancaire 6,75 %) 1 mols 3 mols PIBOR FRANCS Pibor Francs 1 m Pibor Francs 3 mod Pibor Francs 6 mod Pibor Francs 9 mois Pibor Francs 12 moi

| SADOL FOT P MOR  | _      | USA-A-PARK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            | Carried.      |                 |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Pibor Ecu 12 mos |        | <b>建筑成</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 滅寒的           |                 |
| MATIF            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |                 |
| Échéances 05/09  | volume | dernier<br>· prix_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | plus<br>haut | plus<br>bas   | premier<br>prix |
| NOTIONNEL 10     | Б.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |                 |
| Sept. 96         | 130382 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123,50       | <b>***</b>    | 123,48          |
| Dec. 96          | 40025  | 度沙漠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122,04       | 排列時           | 122,02          |
| Mars 97          | 277    | <b>建設等</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121,72       | 100           | 121,98          |
| Julin 97         | 105    | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120,84       | 1983          | 121,16          |
| PIBOR 3 MOLS     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |                 |
| Sept. 96         | 33259  | <b>国国</b> 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96           | * S. P. P.    | 96              |
| Déc. 96          | 39511  | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95,84        | -             | 95,84           |
| Mars 97          | 6689   | - CANADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 95,86        | ***           | 95,86           |
| luin 97          | 2216   | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95,79        | 10000         | 95,78           |
| ÉCU LONG TERM    | Æ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |                 |
| Sept. 96         | 2238   | SERVICE SERVIC | 92,04        | - <b>****</b> | 92.02           |
| Dec. 96          | 808    | 1 3 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,12        | 4000          | 90,18           |

#### **CONTRATS À TERME SUR INDICE CAC 40** Sept. 96 Oct. 96

## LES MONNAIES

Fermeté du franc

LE FRANC campait sur ses positions, vendredi 6 sep-tembre, après son redressement de la veille. Dès les premières transactions, la devise française s'échangeait à 3,4220 francs pour un deutschemark, contre 3,4230 francs la veille en clôture. Le dollar évoluait faiblement à 5,0850 francs, 1,4859 deutschemark et 109,20 yens contre respectivement 5,0840 francs, 1,4847 deutschemark et 109,17 yens dans les échanges interbancaires de

MARCHÉ DES CHANGES À PARIS Belgique (100 F) Pays-Bas (100 fl) Italie (1000 lir.)

jeudi soir. La veille, la pression s'était apaisée sur le franc français à la suite des mauvais chiffres du chômage en Allemagne qui ont compensé l'effet négatif des bons résultats du PIB allemand au deuxième trimestre. En début de journée, la devise allemande avait flirté avec la barre faildique des 3,43 francs, son ancien cours plafond face au franc dans le SME, après l'annonce d'une hausse de 1,5 % du PIB allemand.

7

1,4860

¥



#### LES MATIÈRES PREMIÈRES L'OR

|                      | COOM COUT | COURT ONLY | INDICES            |   |
|----------------------|-----------|------------|--------------------|---|
| Or fin (k. barre)    | 62800     | 62800      |                    |   |
| Or fin (en lingot)   | 62150     | 63250      | Dow-Jones comptant |   |
| Once d'Or Londres    | 385,60    | 386        | Dow-Jones à terme  | _ |
| Pièce française(201) | 362       | 363        | CRB                |   |
| Pièce sukse (20f)    | 363       | 363        | METAUX (Londres)   |   |
| Pièce Union lat(20f) | 363       | 364        | Culvre comptant    | - |
| Pièce 20 dollars us  | 2410      | 2410       | Cuivre à 3 mois    | i |
| Pièce 10 dollars us  | 1312,50   | 1312,50    | Aluminium comptant | 7 |
| Pièce 50 pesos mex.  | 2355      | 2355       | Aluminium à 3 mois | 7 |
|                      |           |            | Plomb comptant     |   |
|                      |           |            | Plomb à 3 mois     |   |
|                      | ALE       |            | Etain comptant     | 7 |

| E PÉT          | ROLE        |             |   |
|----------------|-------------|-------------|---|
| n dollars      | COURS 05/09 | cours 04/09 |   |
| rent (Londres) | 21,89       |             | Z |

| NCE5             |         |              | METAUX (New-York)     |           | \$/oace     |
|------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
|                  | 05/09   | 04/09        | Argent à terme        | 5,24      | 5,23        |
| +-Jones comptant | 214,01  | <b>产型6</b> 4 | Platine à terme       | 397,40    | 397,AU      |
| r-Jones à terme  | 351,92  | . 357.57     | Palladium             | 126,50    | 127         |
| 3                | 246,58  | 247,19       | GRAINES, DENREES      | (Chlcago) | \$/boisseau |
|                  |         | ****         | Blé (Chicago)         | 4,41      | 4,49        |
| TAUX (Londres)   | 4       | ollars/tonne | Maïs (Chicago)        | 3,33      | 3,37        |
| vre comptant     | 2013    | 205          | Grain. soja (Chicago) | -         | 14.1        |
| vre à 3 mois     | 1999    | ×1993        | Tourt. soja (Chicago) | 248,90    | 250,60      |
| minium comptant  | 1474    | 1421         | GRAINES, DENREES      | (Londres) | £/tonne     |
| minium à 3 mois  | 1508    | 1504.50      | P. de terre (Londres) | 72,50     | 72.50       |
| mb comptant      | 821     | 271 74       | Orge (Londres)        | 99        | . 99,25     |
| mb à 3 mois      | 814     | A            | SOFTS                 |           | \$/tonne    |
| in comptaint     | 6195    | -6190#···    | Cacao (New-York)      | 1360      | . 1353      |
| in à 3 mois      | 6250    | 624B. Y      | Cafe (Londres)        | 1610      | ~1615·      |
| c comptant       | 1016    | 1009         | Sucre blanc (Paris)   | 1427,64   | ÷1427.64    |
| c à 3 mois       | 1041,50 | ¥654,5D      | OLEAGINEUX, AGRU      | MES       | cents/tours |
| kel comptant     | 7432    | 725          | Coton (New-York)      | 0,73      | 0.76        |
| kel à 3 mois     | 7530    | 7525         | Jus d'orange (New-Yor | rk) 1,05  | 1~ . 1.05   |



FINANCES ET MARCHÉS 20 / LE MONDE / SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1996 • 45,65 176,30 581 65,40 274 + 0'07 - 0'82 - 0'83 1076
445
230
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12,200
12, Credit Lyonnais O ...... 56 397 150 529 589 75,95 262,50 213 111,10 255,16 RÈGLEMENT CAC 40 - 0,78 - 0,12 - 1,51 - 0,85 - 036 + 0,13 - 0,71 CS Signam(CSEE)... PARIS Matsushitz & MENSUEL Union Assur Frial.... 235,90 340 58,10 Mc Donald's F lainer Saction... **VENDREDI 6 SEPTEMBRE** - 0,80 - 0,48 - 0,21 - 2,10 - 2,51 - 0,15 - 2,65 + 1,05 Liquidation: 23 septembre Via Banquit \_\_\_\_\_ Worms & Cle \_\_\_\_\_ Zoniac excit divisi \_\_\_\_\_ Taux de report : 3,75 Cours relevés à 12 b 30 CAC 40 : De Dietrich + 1,24 - 0,85 - 0,45 - 0,56 1988,01 Deven P.Callie. 210,20 237,60 DMC (Dolfus Mi). Cours Demiers précéd. cours Norsk Hydro 4... Dynaction ...... Eaux (Gledes) FRANÇAISES (1) 1600 458,40 167,90 123,50 450 259 33,10 362,60 779 - 0,11 + 1,52 - 0,32 - 1,06 - 0,46 + 2,97 + 0,23 - 0,95 - 0,39 + 0,60 + 0,35 +0,11 B.N.P. (T.P). 880 815 1650 1952 1190 995 613 Cr.Lyomais(T.P.)
Remult (T.P.)
Rhone Poulenc(T.P)
Saint Gobain(T.P.) - 0,90 + 0,75 - 1,51 - 0,50 + 0,32 - 0,07 Essilor inti ADP ... Thomson S.A.(T.P) ..... + 1,38 Cours Derniers précéd. cours VALEURS % +-Royal Dutch # \_\_\_ RTZ #\_\_\_\_ AGF-Ass-Gen-France + 0,43 + 0,47 - 0,18 - 1,89 - 0,37 - 1,36 + 0,33 + 1,26 - 1,03 - 0,14 ÉTRANGÈRES (1) - 0,33 + 1,08 + 0,66 - 0,25 213,50 -36 -626,60 -202,80 -75,25 -268 -200 -90,65 -91,55 -33 Sega Enterprise Saint-Heitma (... - 0,80 - 0,21 - 7 ISN Amro Hole. Europe 1 \_\_\_\_\_ Europannel \_\_\_\_ Filipacchi Medias Rochette (La). 1416 453 219,70 314 467 14,40 271 250,20 141,50 150,10 180,90 28 8,20 hell Transport # ..... Bancaire (Cie). - Q12 - 0,62 - 0,25 - 0,22 +1,38 -2,54 +0,17 -1,97 -0,13 -0,49 -1,96 +1,52 +2,89 TDK#\_\_ - 1,42 - 0,71 + 0,19 alomon (Ly) anco Santander I..... + 0,92 - 2,48 - 0,70 + 1,17 + 1,04 -0,22 -1,01 +0,56 +0,00 -1,21 -0,02 -1,26 -2,99 -0,52 -1,26 -1,26 -2,99 -0,52 -1,26 -0,52 Barrick Gold #..... B.A.S.F. # ...... 754 573 453 1861 108,90 189,30 105,40 4,23 Indexer 4\_ BASE # Bernheim Group
Cordinant PLC
Crown Cork ord.
Crown Cork ord.
Crown Cork PFCV
Dainuter Benz # Descript
De Vasi Reets # \_\_\_\_\_\_ Vasi Reets # \_\_\_\_\_ Valvo (act.8) # \_\_\_\_\_ - 1,63 Gaz et Eaux - 0,60 - 0,44 - 0,18 231,30 271,40 157,40 157,40 157,40 157,40 157,40 120 407,40 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 Carbone Lorraine + 0.95 - 1,47 - 1,47 + 2,53 + 1,59 - 1,29 - 0,92 - 1,10 - 1,21 - 2,79 - 1,39 - 1,49 + 0,21 - 0,38 + 0,21 + 1,90 + 1,60 - 0,72 - 0,43 + 3,44 - 0,56 - 2 Zambia Copper. Guyenne Gassarane..... Castorama Di (Li)\_ + 2,05 - 1,08 **ABRÉVIATIONS** - 0,92 - 0,35 + 0,44 + 0,70 + 0,16 - 0,76 - 0,43 -0,58 -1,47 -1,97 -0,53 -0,52 -1,32 -1,56 -0,52 +2,41 +0,93 +1,60 fricason # ... con Corp. # - 1,19 - 0,16 - 1,45 - 0,64 - 0,25 + 0,79 - 0,89 - 0,14 0,63 + 0,63 - 0,53 - 0,62 - 0,62 - 0,85 - 0,84 Cipe France Ly 1. DERNIÈRE COLONNE (1): Lundi daté mardi : % variation 31/12 Mardi daté mercredi : montant do coupos Mercredi daté jeudi : palement demier coupos jeudi daté vendredi : conspensation 113,10 112,45 103,30 106,23 102,24 102,24 103,39 97,79 103,33 115,93 115,93 115,93 115,93 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115,26 115 Curages Holding.... Champer (Ny)...... CIC Un.Euro.CIP.... CLT.R.A.M. (B).... Florab,75% 90-994 .... OAT 8,5% 87-97CAL Ce n'est pas un délit d'initier. COMPTANT Une selection Cours relevés à 12 h 30 OAT 88-98 TME CA OAT 9/85-98 TRA...... OAT 9,50% 28-98 CAU..... OAT TMB 57/99 CAU..... **VENDREDI 6 SEPTEMBRE** PSB Industries Ly .. OBLIGATIONS CAT 8.125% 89-99 #\_ OAT 8500 TRA CAL... **林天务务** CPME 8,5% 88-97CA... CPME 9% 89-99 CA... CPME 9% 92-06 TSR... CPD 9,7% 90-03 C8... CPD 8,6% 92-05 C8... CPD 8,6% 92-05 C8... 105,53 110,63 115,66 118,67 114,20 109,87 104,42 OAT 10%585-00 CA#\_ OAT 85-01 TME CAS..... CAT 8,50% 89-19 AL OAT 8,50%92-23 CAP... SNCF 8,8% 87-94CA... CFF 10% 88-98 CAS ...... CFF 9% 88-77 CAI ...... CFF 10,25%90-01 CB4 ..... CLF 8,9% 88-00 CAA..... 111,64 106,11 Cours précéd. Derniers cours ACTIONS 197,50 197,50 877 295 105 560 168 368 FRANÇAISES 112,75 108,58 110,43 148,30 396 425 110 7,60 353,20 CRH 8,5% 92/94-05...... CRH 8,5% 10/87-88# ..... EDF 8,6% 188-89 CAL The Economist. B.N.P.Inhercon EDF LEX 92 OI L 101,51 717,14 Grodet (Ly) # GLM SA Granduptic Photo # NOUVEAU MARCHÉ HORS-COTE Cours relevés à 12 h 30

SECOND Une sélection. Cours relevés à 12 h 30 379 75 502 93,50 359 144,70 MARCHÉ VENDREDI 6 SEPTEMBRE **VENDREDI 6 SEPTEMBRE** 291 1214 VALEURS **VALEURS** Demiers cours Appligate Oncor .... 114 249 494 193,99 259,50 222 225 97,40 110 Electronique D2... FDM Pharme n. ... 53,95 CA Obs CCL 177 135 1544 690 453 560 227 390 61,10 600 259,90 319 715 214 583 190 580 260 71,90 508 520 122,60 467 585 Algle # \_\_\_\_\_ Albert S.A (Ns)\_ TFI-1\_ 1015 179,50 76 299,40 75,65 55 645 872 Ducros Serv Rapide...... Ecto Trav Tempo Ly..... Montaignes P.Gest... 134 58 4,60 **ABRÉVIATIONS** Union Haufrance Viel et Cle I ...... Monneret Jouet Lyli \_\_\_\_ + 8 = Bordenor; Li = Lille; Ly = Lyon; M = Marselle; Ny = Nancy; Ns. = Nance. orin et Cie A..... SYMBOLES 1 ou 2 = catégories de cojation - sans ladication catégorie 3; e cours précédent; il coupon détaché; e d'orit détaché; o = offert; d = demandé; 1 offer réduite; il deminible réduite; a costat d'animation. Boiron (Ly) # .... Boisset (Ly)#.... Paul Predault I ..... Petit Boy &\_\_\_\_\_ Gel 2000 \_\_\_\_ 915 285 1461,93 1207,58 77024,72 1079,65 11670,88 1019,36 11777,91 11411,02 1685,23 98,72 Créd Mot Ep Monde \_\_\_\_\_\_ Créd Mot Ep Oblig \_\_\_\_\_ Créd Mot Ep Quarre \_\_\_\_ Natio Patrimolog....... Natio Perspectives....... Natio Placements C/D.... 1192,80 1734,01 1103,73 Géoptim C Géoptim D Horizon C Prévoyance Ecur. D ar are CIC SANQUES SICAV et FCP 548,04 115,13 17192,65 31655,21 1063,97 Une selection 11399,92 11617,48 Cadence 1 D..... 1605,23 LOT & DE BOTHSCHILD BANQUE Cours de clôture le 5 septembre Cadence 2 D
Cadence 3 D
Capimonétaire C
Capimonétaire D 685,65 18157,43 BRED BANQUE POPULARE VALEURS 3013.A6 2013,46 1570,78 8527,40 6511,14 564,90 1623,38 1565,50 1456,32 1344,61 314,46 1747,63 1262,80 Capioblig C \_\_\_\_\_\_\_\_
Interedection France D, ONCA S 347,73 1405,30 3349,48 1136,76 Agipi Actibition (Axti)..... 118.13 LISCAL & CONTRAL PART 116827.18 029,55 083,50 849,70 0 084,55 780,95 094,55 300,46 0 084,55 2377,60 0 084,55 SICAV MULTI-PROMOTEURS 134,73 96,76 581,65 554,83 1835,02 1870,41 Livret Bourse Inv. D ...... Le Livret Portofeuille D ... Nord Sud Dévelop. C/D ... • Patrimoine Retraite C .... Sicav Associations C ..... **BANOUES POPULAIRES** Sogenfrance C
Sogenfrance D
Sogenfrance D
Soginter C CREDIT LYONNAIS 1792,92 MANAGUE TRANSPATI, ANTRONE 9515,45 9153,63 17448,31 1140,81 1678,62 139,54 ,926613,70 165,01 1822,89 1208,88 1408,49 2357,08 1829,74 779,41 759,28 111,62 108,84 68,84 590,64 119,73 145,63 136,62 586,78 152,83 120,00 1168425 1168425 500,00 1777,77 979,10 1194,25 105,25 BNP 559,58 937,80 470,61 226,68 581,09 5260,84 Antigone Trisorerie...... Natio Court Terme...... Natio Court Terme2..... 362179 13850 376173 Sicay 5000 \_\_ CAISSE D'EPARGNE Natio Epargne Natio Ep. Capital OD ..... Natio Ep. Croissance ..... SYMBOLES 227,55
227,70
1054,64
2052,65
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98
20742,98 1621 A 1623 Trillon
12027 A 1623 Trillon
1730.52 Trillon
1730. ♦ cours du Jour; ♦ cours précédents. intensys D... Latitude C... Latitude D... Natio Ep. Croissance...... Natio Ep. Obligations..... Natio Epargne Retraite ... Natio Epargne Trésor.... Country D

Plentrole D

Poste Gestion C

Revenus Trimestr, D

Solstice D

Thiswa C Toute la Bourse en <u>dire</u>ct 2052,75 124,15 3615 LEMONDE 5240,27 235,55 924,52 572,54 100,51 22491,26

- 0,10 - 1,30 - 1,24 + 0,31 - 1,55 - 0,55 - 1,25 - 1,50 + 0,51

- 0,91 --0,93

-1,64

- 0.37 - 1.06 - 0.19 - 0.19

+ 0.36 + 0.59 - 0.59 - 0.51 + 0.60 - 2.50 - 0.41 + 1.33 + 0.19 - 0.33

+ 0,52 - 1,42 - 1,21 - 0,26 - 0,87 - 1,54

- 0,18 - 0,68 - 0,37 + 1,61

9,70 62,60 240 1310 206,20

Publicité financière Le Monde : (1) 44 43 76 26

Bardés d'électro

1. \* A 6 % A 1

**克里·斯斯·**斯斯·

2 Table 22 A 10

200 100

200

: J#

The the victor of the party of the great 

gentuar og hermedde But the the day of the way

فالها بصنوع الصاديد وجاداتو بالاجهار كالكا

Souveilles rechinologies de l'é

AND THE PARTY OF  $\Box P_{i}(q_{i}), \ e_{j}$ \*\*\* C - . Same Parkers of the W

The state of the state of

Mark Roberts Co.

Man white with

A State of the state of the

The state of the s

The state of the s

A TANK OF SALE

The state of the s

All a stage of the second

A CARE

A SE SE

Mary Santa Control

200

See Section 1

A THE CO.

Re Aller

The state of the second of the second Maria Contractor (N THE PROPERTY AND ASSESSMENT part to service the service of the Bid at the state of states The personner of The state of the s 网络拉拉斯 Contract the house The state of the s Surveyor . Like. The same of the sa Contract Section Service of the last Secretary 1

LE MOI

attroppe de 1976.

Appendix Tol. Married

# AUJOURD'HUI

ZOOLOGIE Le cinquième congrès international consacré au « suivi des animaux » a rassemblé récemment, à Strasbourg, 180 chercheurs venus d'une trentaine de pays. 

AUX FRON-

une véritable explosion ces vingt der-nières années grâce aux développe-ments des techniques spatiales et à la

TIÈRES de la biologie et de l'électromique, cette discipline récente a connu VINGT POUR CENT des 5 500 balises fixe des caméras vidéo sur le dos des automatiques suivies dans le monde par le système franco-américain Argos de localisation par satellite sont por-

phoques et l'on fait avaler des « puces » électroniques aux oiseaux ou aux poissons. • LES ANIMAUX ainsi appareillés pourraient, à l'avenir, devenir pour les chercheurs des auxi-liaires pour la surveillance de l'environnement ou l'exploration des fonds

# Bardés d'électronique, les animaux sauvages travaillent pour la science

Les émetteurs, caméras et capteurs fixés sur les oiseaux, les poissons ou les mammifères marins renseignent les chercheurs sur leur biologie, mais aussi sur l'environnement dans lequel ils vivent

de notre envoyé spécial La zone démilitarisée entre les deux Corées est l'une des haltes favonites des grues qui migrent régulièrement entre la Russie et le Japon. Au regard d'un volatile fatigué, ces espaces inhabités doivent apparaître comme des havres inespérés. La découverte de cet intérêt tout pragmatique porté par certains ofseaux aux soubresants des relations internationales humaines résulte de l'utilisation des technologies spatiales les plus récentes.

Grâce à un émetteur miniature fixé sur leur dos – un bijou de 60 grammes, harnais compris, mis au point par la Nippon Telegraph and Telephone Corp. -, les échassiers avides de tranquillité ont pu siers avitées de tranquinte ont pu être pistés dans leurs déplacements par les détecteurs Argos des satel-lites météorologiques américains. Un autre engin spatial, le satellite de télédétection Landsat, a permis l'étude des caractéristiques de leurs lleux d'étape.

L'auteur de ces travaux, Hiroyoshi Higuchi (université de Tokyo), est un adepte du « suivi des animaux » (« wildlife telemetry » pour les Angio-Saxons). Venus d'une trentaine de pays, quelque 180 scientifiques se de l'Europe, à Strasbourg, pour faire

de la biologie et de l'électronique. Ce congrès, tenu tous les quatre ans, a permis de prendre la mesure des progrès intervenus dans ce domaine depuis le début des années 90.

Très répandu aujourd'hui, le système Argos employé par Hiroyoshi Higuchi pour ses grues est loin d'être le seul outil de ces drôles de chercheurs. Sur terre, pour des études plus localisées, ils ont posé des caméras vidéo, des micros et des magnétophones sur le dos des phoques. D'autres out « apparelllé » des musaraignes, ou des sanmons pour les suivre par radio. Certains sont même allés jusqu'à coller de minuscules aimants sur la coquille des patelles (ou « chapeaux chinois »), afin de pouvoir surveiller, à l'aide de capteurs électromagnétiques, le déplacement de ces mollusques en fonction des ma-

MANUTEUR DE CURSUE

« Tout a commencé au début des années 60, se souvient l'un des pionniers de cette discipline, l'Américain Gerald Kooyman, chercheur à la Scripps Institution of Oceanography (université de San Diego, Califormie). Nous ne connaissions pas sous l'eau. » Pour lever cette énigme. le biologiste s'est fait bricoleur.



noir de fumée, il a fabriqué un capteur de fortune capable d'enregistrer le profii de plongée d'un

«Quand j'ai annoncé que le hoque de Weddell était capable de descendre jusqu'à 600 mètres et de rester une heure en apnée, j'ai créé une perturbation certaine dans la communauté des physiologistes, pour

nutes », sourit le chercheur. Fondées sur plusieurs centaines de plongées effectuées par une dizaine de phoques appareillés, les données de Geraid Kooyman publiées dans étaient pourtant incontestables et furent vite reconnues. Ce ne fut pas toujours le cas. « En 1983, l'un de mes amis techniciens avait appareillé, avec un autre système très simple,

un cormoran qui piongea à allemand Rory Wilson. Il n'a jamais réussi à publier ses résultats, que tout le monde jugeait aberrants. Jusqu'à ce qu'ils soient confirmés, en 1990, avec des instruments électroniques. »

Ces premiers résultats assurèrent un succès durable à cette pratique nouvelle. Très vite, le Japonais Yasuhiko Naito perfectionna le dispositif imaginé par Kooyman. L'instrument qu'il mit au point a été utilisé jusqu'en 1992. Parallèlement, le physicien britannique Roger Hill commercialisait, vers le milieu des années 80, le premier enregistreur électronique de durée et de profondeur des plongées.

Conjugués à l'étonnante imagination des chercheurs, les progrès de l'électronique ont entraîné ensuite une explosion de la discipline. C'est ainsi qu'aujourd'hui les manchots royaux des îles Crozet, proches de l'Antarctique, sont marqués par une « puce-transpondeur » glissée sous leur peau, grâce à laquelle ils peuvent être « reconnus » automatiquement par des détecteurs (Le Monde du 23 juin 1993). Leurs fonctions digestives sont étudiées à l'aide de sondes miniatures qu'on leur fait avaler et qui mesurent la température. l'acidité et la

Des chercheurs britanniques ont fait avaler à des poissons vivant à 5 000 mètres de profondeur de mirobés de nouvriture. Ces dispositifs permettent de suivre ensuite leurs déplacements dans un rayon de 500 mètres à l'aide de récepteurs déposés sur le fond I

Avec l'avènement du numérique la même tendance vers la miniaturisation va être observée pour les caméras vidéo et les enregistreurs de sons, estime le pionnier Gerald Kooyman. Selon lui, les premières expériences, présentées à Strasbourg, d'équipement de phoques à l'aide de ces manériels sont une voie nouvelle qui sera généralisée à d'autres animaux.

Jusqu'où ira-t-on? Ces techniques ont permis un développement extraordinaire de nos servir de base à des mesures de conservation de la faune. Mais, audelà de leur intérêt écologique évident, ces travaux ont aussi des applications potentielles impor-

Organisateur du colloque de Strasbourg, directeur du Centre d'écologie et de physiologie énergé tique (CNRS, Strasbourg), Yvon Le Maho étudie les manchots royaux des îles Crozet depuis 1989. « Ces oiseaux, comme les albatros, capables de parcourir 3 000 kilomètres pour trouver de la nourriture, sont de remarquables indicateurs des ressources marines, explique-t-il. Les appareils dont nous les dotons peuvent fournir des renseignements face mais aussi - ce dont sont inca-, pables les sateilites – jusqu'à une profondeur de 400 à 500 mètres. Ces données sont fondamentales pour le suivi des ressources halleutiques. »

Très sensibles à l'environnement et aux conditions physiques ou climatiques, nombre de ces animaux pourraient être transformés en sondes », ou « bouées océanographiques », estime Yvon Le Maho. « Le chercheur japonais Yasuhiko Natro étudie sérieusement la possibiilté d'appareiller de gros mammifères marins capables de plonger à grandes profondeurs pour l'exploration de nes inaccessibles à l'homme... »

Tean-Paul Dufour

#### Un berger spatial nommé Argos

du CNES ne pensalent pas au sulvi des animaux sauvages. Il s'agissait de mettre au point un réseau d'appareils en orbite capables de recueillir et de retransmettre à des stations de réception (puis au « client ») les messages envoyés par des milliers de balises automatiques réparties sur la surface du globe et de déterminer les coordonnées géographiques de l'endroit d'où elles émettent. Placées sur des ballons, des navires ou des bouées, ces balisent devalent servir surtout aux océano-

Aujourd'hui, 20% des quelque cinq mille cinq cents balises actives suivies dans le monde par le réseau Argos sont portées par des animaux. Cette utilisation arrive juste après l'océanographie (50 %) et devance les autres (météo, hydrologie, suivi des conteneurs de matières dangereuses ou des voiliers

QUAND ILS ONT CONÇU; en 1974, leur | en course, etc.). En 1974, dejà, des chercheurs | à lunettes. Le poids des balises est aujourtifiui | le satellite japonais Adeos et des négociations satellite Nimbus de la NASA. Mais l'émetteur, fixé au cou d'un renne, pesait 15 kilos. Les belises Argos offrant les mêmes possibilités pour un poids d'un kilo ne pouvaient donc que rencontrer un succès immédiat. Depuis le lancement du premier récepteur, en 1978, presque toutes les variétés d'animaux sauvages d'une taille raisonnable ont eu droit à

Le système a été appliqué aux ours d'Amérique, aux ceris d'Europe, aux caribous du Canada, mais aussi aux baleinas, aux tortues marines, aux lamantins de Floride, aux dauphins de l'Amazone ou aux singes du Japon. La miniaturisation des émetteurs a permis de l'étendre aux oiseaux en 1990. On en a vu sur le dos des manchots de l'Antarctique, des albatros, des pélicans, des grues, des cigognes noires, des bemaches nonettes ou des eiders

système Argos de localisation et de collecte de | américains avaient fait un essal avec le pré- | de 20 grammes, antenne, balterie et conte- | sont en cours pour qu'ils soient emportés par même ne représente que 3,5 grammes). Capables de fonctionner trois mois en continu (ou un an par intermittence), elles sont reliées des capteurs qui mesurent sur l'animal les paramètres les plus divers, de la température corporelle ou du rythme cardiaque à la pression extérieure (pour les animaux piongeurs). Certains chercheurs ont placé des capteurs sous les pattes des oiseaux pour savoir quand ils se posent. D'autres ont doté de panneaux solaires les bailses qu'ils ont fixées sur des

> « Mais cette évolution est limitée à tout ce qui se trouve au sol. Le système en orbite n'a pas bougé depuis 1978 », reconnaît Michel Talllade, directeur général de la société Argos. Les instruments tournent sur deux satellites météorologiques de la NOAA américaine, mais seront disponibles aussi (à partir de 1999) sur

météorologie par satellites Eumetsat. « Nous en profitons pour améliorer le service, afin de conforter notre avantage face à la concurrence qui s'annonce », explique Michel Talliade.

«Argos deuxième génération» ne se contentera plus de recevoir les données. Il pourra aussi envoyer aux balises de courts messages, permettant de commander des fonctions à distance comme « injecter aux oiseaux un tranquillisant pour les récupérer ». Pour la troisième génération, en cours d'étude, les techniciens envisagent de multiolier par dix le volume des données transmissibles et de faire passer de 500 à 35 milliwatis la puissance à fournir aux émetteurs. On pourra ainsi réduire leur taille ou accroître leur autonomie.

J.-P. D.

## LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA VIE QUOTIDIENNE

## La communication sans fil enchaîne les Californiens

#### SAN FRANCISCO correspondance

Plus qu'une série d'outils plus ou moins commodes, les technologies de l'information constituent, en Californie, un véritable mode de vie (Le Monde des 4 et 5 septembre). On surfe le Web en plein air – à la terrasse d'un café ou dans un jardin public - sur un ordinateur portable doté d'un modem sans fil. On ne laisse plus sortir ses enfants sans un « beeper » pour les suivre à la trace. Pas d'escapade au grand air sans navigation electronique (Global Positionning System) reliée aux satel-

On part en vacancés avec un portable, et on finit par taper son courrier electronique de la main droite tout en conduisant sur l'autoroute 280 qui traverse Silicon Valley. La California Highway Patrol constate une forte croissance de ce genre de comportements, qui ne constitue pas encore une infraction, mais représente déjà un danger réel.

Ceux qui se contentent d'utiliser leur téléphone cellulaire en conduisant cont 34 % de chances de plus d'avoir un accident. Malgré le coût élevé des communications, d'aucuns semblent incapables de s'en passer, au point qu'une jeune femme excédée les perçoit comme des téléphones greffes. Gageons que quelques techniciens en quête de marchés vierges sont en train d'y travailler. Les utilisateurs de cellu-

laire sont près de 30 millions, et les nouveaux venus arrivent à un rythme phis soutenu que les nouveaunés (28 000 par jour). 40 % disent qu'ils en veulent pour des raisons de sécurité. 21 % sont des gens qui ne peuvent pas souffirir d'être débranchés pendant le week-end.

Après les « beepers » puis les cel-

lulaires, la mode est aujourd'hui au « sans-fil », la communication par radio, éventuellement numérique. Moins cher, le sans-fil permet de s'affranchir des limitations géographiques qui accompagnent les technologies antérieures. Mais son avantage principal, c'est qu'il office enfin la possibilité d'échanger tous les types d'informations possibles au moyen de ces appareils qui réunissent les qualités des téléphones et des ordinateurs intégrés dans ce qu'on appelle PCS (Personal Communication Service). La compagoie finlandaise Nokia avait fourni aux délégués à la convention du Parti républicain, qui s'est réunie à San Diego, un téléphone qui s'ouvre et révèle un clavier sur lequel on peut taper des messages. Depuis quelques mois, on peut se procurer Planet 1, un appareil portable (moins de 3 kg) permettant d'appeler de n'im-

porte où dans le monde. On estime à plus de 2 millions le nombre d'Américains utilisant un type ou un autre de communication sans fil et à plus de 9 millions le nombre de ceux qui communiquent avec leur bureau par ordinateur. Avant la fin de la décennie, on pourra échanger de n'importe où des ap-

pels téléphoniques, du courrier électronique, des fax et même des images vidéo sans devoir se brancher sur une ligne de téléphone. Dans la salle de classe du futur telle qu'on la conçoit à l'université

Stanford, au cœur de Silicon Valley, chaque étudiant aura son portable. Il pourra en permanence, grâce à un modern sans fil. chercher des informations sur Internet ou participer au travail du groupe en projetant sur un écran géant visible par tous ce qu'il est en train d'écrire.

O BLERANCHÈS » L'élément nouveau de ces mois

d'été, c'est que l'inquiétude commence à se manifester. Les conversations ne sont plus les mêmes et le ton de la presse locale

commence à changer. Aujourd'hui la technologie a fait des progrès (miniaturisation, communication sans fil), mais les gens sont plus bésitants A Futiliser. On commence à s'avouer « sur-branché » (overwired), à reconnaître que la famille se plaint de voir l'espace privé envahi par la vie professionnelle, les fêtes interrompues par les « beepers », les vacances gâchées par le courrier électronique.

«La bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler de partout », vient de déclarer Gil Gordon, spécialiste du travail à distance au San Francisco Examiner. « La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut travailler de partout. » La mobilité améliore le travail, au détriment des conditions de vie. Le paradoxe, c'est que ces amarres virtuelles parviennent subrepticement à faire de vous un authentique esclave de votre travail. Mais l'impact de la technologie est

d'autant plus grand qu'il ac-compagne une évolution sociale de fond. Il s'inscrit dans la nouvelle écologie du travail qu'entraînent les entreprises éclatées en plusieurs endroits de la planète séparés par des fuseaux horaires, Pextension du travail à domicile, la réduction des effectifs. Il est impossible d'enrayer une telle évolution - et personne ici n'y songe sérieusement -, mais, pour la première fois, les doutes proviennent de ceux qui en sont les inventeurs, les promoteurs ou les premiers usagers.

Grand critique des fous de technologie, l'écrivain et professeur Neil Postman se demande comment auraient réagi les gens du début de ce siècle si on avait pu leur demander s'ils étaient pour le développement de l'automobile en leur montrant des images d'autoroutes qui défigurent le paysage, de la poliution qui asphyxie et des dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année dans des accidents de

C'est cette évidence que les « techies» sont en train de découvrir. Après avoir goûté aux merveilles de l'ordinateur, du portable et du sansfil, il leur reste à se déconnecter de temps en temps.

Francis Pisani

#### LE MONDE DES LIVRES SUR MINITEL

\* 300 000 livres : romans, biographics, essais... -Le Monde Editions : dessins de Plantu. l'Histoire au jour le jour, l'album du Festival d'Avignon. La sélection du Monde des livres, -

**36 15 LEMONDE** 

#### Communiquez!

Adresser un E-Mail sur Internet? Envoyer un fax?

C'est possible à partir de votre Minitel!

هكذامن رالإمل

# L'Angleterre retrouve la route du Tournoi des cinq nations

Grâce à un accord passé avec ses partenaires, elle disputera normalement l'épreuve en 1997

L'Angleterre a finalement réintégré le Tournoi des acqueille avec soulagement par les joueurs, atta-cinq nations, après plusieurs semaines d'apres né chés à la plus ancienne des compétitions de rugby équipe d'Angleterre, à la suite du conflit qui opcino nations, après plusieurs semaines d'âpres né-gociations avec ses partenaires. La nouvelle a été

équipe d'Angleterre, à la suite du conflit qui op-pose la fédération aux dubs. phère nord. Des interrogations de-

tourné. C'est désormais une brise douce qui souffle sur le rugby européen. Le Tournoi des cinq nations est sauvé. L'Angleterre, un moment bannie pour avoir négocié en solitaire un accord avec BSkyB, la chaîne de télévision de Rupert Murdoch, réintègre la compétition.

Une réunion de la dernière chance, mercredi 4 septembre à Bristol, siège de l'International Board, a permis aux Anglais de trouver un terrain d'entente avec les trois autres nations britaniques, l'Ecosse, l'Irlande et le pays de Galles, qui avaient exigé leur exclusion. « Ils sont parvenus à un accord sauvant le Tournoi des cinq nations pour la saison prochaine et le futur proche », indique un communiqué rendu public jeudi 5 septembre. La Fédération française de rugby (FFR) a donné son avai à un accord dont les détails seront connus. lundi 9 septembre, à l'issue d'une réunion que le « Comité des quatre » tiendra à Dublin.

La nouvelle a été accueillie avec soulagement par les joueurs, dont la grande majorité craignait la perspective d'une saison 1997 sans Tournoi. « Tout le monde voulait que l'Angleterre participe », a souligné Lawrence Dallaglio, le troisième ligne du XV de la Rose. En France, lui falsait écho la satisfaction de Jean-Claude Skreia. « Le Tournoi des cinq nations reste une seule dont nous disposons dans l'hérisphère nord », soulignait l'entrafneur de l'équipe de France. Depuis les années 20, cette compétition désigne annuellement la meilleure formation d'Europe. Elle s'est inventé un rite, pas même bouleversé par l'inuption de la Coupe du monde en 1987. Elle reste le rendez-vous préféré des amateurs de rugby, comme en témoigne l'affluence dans les stades et devant les postes de télévision. L'absence de l'Angleterre, qui domine régulièrement le Tournoi depuis le début des années 90, aurait vidé l'épreuve de sa substance.

Un changement de dates est acquis pour la prochaine édition. Et l'Italie devrait faire son apparition dans la suivante

Elle ne pouvait pas non plus être du goût de BSkyB. La chaîne de télévision du magnat australo-américain de la presse Rupert Murdoch a assis son succès financier sur les retransmissions sportives. Elle compte 5,5 millions d'abonnés et a réalisé l'an demier un bénéfice de plus de deux milliards de francs. En

(RFU) un accord pour cinq ans d'un montant de 650 millions de francs pour l'exclusivité des rencontres disputées à Twickenham à partir de 1998, elle espérait augmenter encore son pouvoir d'attraction sur les téléspectateurs. Elle n'a réussi ou'à provoquer la colère des fédérations des trois autres nations britanniques du Tournoi, traitées en parents pauvres. Au cours des derniers jours BSkyB s'était lancé dans de discrètes négociations avec les représentants de ces fédérations. Car, sans les matches du Tournoi, le contrat passé avec les Anglais perdait l'essentiel de

Au siège de la RFU, jeudi à Londres, régnait soudain un optimisme dont les dirigeants anglais avaient perdu l'habitude. Mis K.-O. par la sécession des clubs de première et deuxième division (Le Monde du 5 septembre), ils n'auraient sans doute pas survécu à leur exclusion du Tournoî. « Cet accord constitue une victoire importante qui nous enlève un énorme poids des épaules et qui va nous aider à ne pas combattre sur plusieurs ronts », commentant Tony Hallett,

le secrétaire général. La RFU peut maintenant s'attecher au règlement des différends qui l'opposent à l'Union des clubs (Epruc). D'autant qu'ils ont des nationale. Les internationaux sont aujourd'hui les salariés de leurs clubs. Dans le rude conflit qui opont choisi le camp de ceux qui les paient. Mercredi 4 septembre, quarante-trois joueurs étaient convoqués à Bisham Abbey, près de Londres, pour un stage. Aucun n'est venu. Jack Rowell, l'entraineur du XV de la Rose, et tout l'encadrement technique, se sont retrouvés absolument seuls.

Pour composer une équipe digne de ce nom, la RFU a donc besoin de s'entendre avec les représentants des clubs, qui ne se sont pas privés de stigmatiser sa « paralysie » et son « approche provoca-trice » de toutes les questions. Il hil fandra sans doute faire des concessions. Quelle allure aurait un Tournoi des cinq nations bâti avec un XV d'Angleterre formé de joueurs amateurs, évoluant dans les divisions inférieures du championnat? Pour l'instant, l'épreuve est bel et bien sauvée.

Le feuilleton anglais de l'été a cependant poussé les dirigeants du rugby européen à repenser le devenir du Tournoi. Est-il viable longtemps sous sa forme actuelle ?. Un nent de dates est déjà acquis pour la prochaine édition. L'Italie devrait faire son apparition dans la suivante, Bernard Lapasset, le président de la FFR, évoque la création d'un véritable championnat d'Europe des nations. Malgré le retour de l'Angleterre, les jours du Tournoi, vieillard du rugby. mondial né en 1909, sont sans

#### Pascal Ceaux

## Passage de témoin sur le circuit de Monza

de notre envoyé spécial

Trois jours avant le Grand Prix d'Italie qui sera couru, dimanche 8 septembre, sur l'Autodrome national, près de Milan, la formule l



s'est offert, jeudi 5 septembre, un de ces psychodrames qui en font, sinon le charme, du moins une occasion de se pencher sur les heurs et les malheurs des stars du volant.Demière 🖦 grilles, auxquelles s'accrochaient des grappes de tifo-

si tentant d'apercevoir Michael Schumacher, a eu lieu un véritable e de témoin dans l'écurie Williams. Les deux héros de cette fournée un peu particulière ont joné leur rôle chacun de leur côté. Le premier sur scène a été Heinz-Harald Frentzen, accueilli par l'écurie Sauber-Ford attristée par le départ de son prodige, après trois ans de bons et lovaux services. mais ravie par la publicité. Vêtu de lin blanc - qui laissait cependant la place aux innombrables écussons des commanditaires - et de probité candide, le futur pllote de l'écurie championne du monde a montré qu'il était prêt à assumer le rôle de l'un des favoris de la ment laborieux pour ne pas répondre aux mand a montré qu'il possédait déjà une aptitude à manier la langue de bois, propre à assurer son aventr. «Oui, Frank Williams m'avait proposé ce volant en mai 1995 (juste après la mort tragique d'Ayrton Senna au volant d'une Williams). Oui, nos conversations n'ont pas cessé depuis. Oui, le contrat a été signé il y a peu... c'est-à-dire il y a quelques Jours. »

LA DÉCEPTION DE DAMON HELL

Celui qu'il va remplacer la saison prochaine chez Williams a dil trouver refuge en dehors du paddock pour s'exprimer tranquillement. Avant trois jours d'essais et de courses décisifs pour l'attribution d'un titre de champion du monde que lui dispute son coéquipier, le Canadien Jacques Villeneuve, Damon Hill a voulu parlet avec son cœur : « Le coup de téléphone – Frank m'annoncant que mon contrat ne serait pas renouvelé - m'a fait un choc. La déception est énorme. Je pensais vraiment que mes progrès, mon expérience, mes sept victoires cette saison, ma domination dans le championnat du monde valaient une récompense. Celle de rester dans la meilleure équipe. »

Le pilote anglais, à trente-six ans, ne se voit pas en chômeur ou en coureur d'indy Car, l'an' prochain. « Je suis en contact avec plusieurs écuries depuis le début de la saison. Mes qualités de metteur au point peuvent alder l'une d'entre elles. » Et le fils de Graham Hill, disparu dans un accident d'avion il y a vingt ans, maîtrise son émotion pour conclure : « J'ai connu des choses beaucoup plus graves dans ma vie. Je vals me remettre de cette désillusion pour tenter d'obtenir encore des victoires dans le sport qui restera

On n'en saura pas plus sur l'équipe qui accuellera Damon Hill, peut-être autéolé du numéro un de champion du monde la saison prochaine, McLaren, Jordan ou la nouvelle écurie que va créer l'Ecossais Jackie Stewart avec le nal des basketteurs, considère que, soutien très actif de Ford? Comme on en n'avait pas su davantagé de Heinz-Harald Frentzen sur le motoriste qui viendra équiper les Williams après le départ de Renault, à la fin

Et, pourtant, l'arrivée des moteurs allemands BMW dans l'écurie anglaise permettrait de trouver une morale à une histoire qui en manque décidément beaucoup.

Christophe de Chenay

# Les joueurs européens arrivent en force dans le basket français

Les effets de l'arrêt Bosman se font sentir

L'ARRÊT BOSMAN a reconnu que les sportifs européens devaient être traités à l'égal des autres travailleurs, libres de circuler et de défendre les intérêts de leur carrière. En cette rentrée, l'application de la nouvelle législation permet de constater que, en France, certains sportifs professionnels sont plus égaux que d'autres : alors que les vedettes du football monnaient leurs talents aux quatre coins de l'Europe, qu'une poignée d'inter-nationaux de rugby rejoint l'élite anglaise, et que handballeurs et hockeyeurs s'expatrient en Allemagne, l'immense majorité des basketteurs a choisi de vivre et travailler au pays. «Les bons joueurs ne sont pas mal payes, en France », fait-on valoir à la Fédération française de basket-ball (FFBB).

A l'exception de quelques cas isolés - le Roannais Stéphane Garetta parti pour Louvain, en Belgique, et le Rochelais Olivier Roi pour Bruxelles -, les joueurs français de ProA et de ProB n'ont donc pas déserté les parquets hexagonaux pendant l'intersaison. En fait, très peu d'entre eux ont été sollicités: seul Antoine Rigaudeau, le meneur de jeu de Pau-Orthez, a pu se peamettre de décliner l'offre du Panathinaikos d'Athènes. Quelques-uns ont, certes, fait savoir qu'ils étaient prêts pour l'aventure, mais sans résultat. Ainsi l'ex-Nanceien Ahmadou Keita, parti afin de mieux négocier son salaire, se retrouve-t-li sans employeur depuis trois mois.

L'étroitesse du marché du basket communautaire, dominé par quatre pays, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, et, à un moindre degré, la France, limite considérablement les opportunités des joueurs prolonnels: « Quana je regarde la grands pays de basket, je n'en vois guère qu'une demi-douzaine capables d'attirer nos mellleurs éléments », assure le président de la Ligue nationale de basket, Jean Bayle-Lespitan. « Il n'est pas impossible que deux ou trois Français de haut niveau partent les prochaines alsons, mais pas plus », ajoute-t-il,

Au contraire, Didier Primault, -« comme c'est parti, dans cinq ans, tous les grands joueurs européens. évolueront en Grèce ». « Je ne suis pas sûr que l'Europe y gagne, ajoute-t-il. Ce n'est dans l'intérêt de personne de créer des déserts pour permettre à deux ou trois championnats de dominer la discipline. Des pays comme l'Allemagne perdent leurs forces vives et nous, nous allons récupérer ces joueurs au détriment

de nos jeunes, qui avaient déjà des difficultés à se faire une place avec les Américains. »

Avec son statut de puissance moyenne du basket européen, la Prance est en passe de devenir un eldorado pour les joueurs moyens du continent - sans parler des Américains ou Africains naturalisés dans l'un des pays de l'Union. En effet, à raison de dix postes par équipe, les places deviennent chères dans les trente-deux équipes professionnelles engagées dans les championnais de France ProA et ProB: grâce à l'artêt Bosman, quatorze joueurs issus de l'Union européenne figurent cette année dans les effectifs des seize clubs de ProA, contre aucun la saison passée. « Cela fait moins d'un communautaire par équipe, ce phénomène reste dans les limites du raisonnable », estime Jean Bayle-Les-

Mals l'affitte pourrait se pour suivre, entraînant une nouvelle chute des salaires moyens, déjà très sensible depuis l'arrêt Bosman. « Pour le moment, les Prançais percoivent cet arrêt davantage comme une agression-que comme une opportunité pour eux», relève Didier

L'AVENUR DE LA PORNUITION

A peine entré en vigueur, l'arrêt Bosman soulève un autre motif d'inquiétude chez les responsables du basket français : tous s'interrogent sur l'avenir des centres de formation, jusque-là imposés aux clube: « Si nous ne faisons rien, cela peut coûter moins cher d'aller chercher un étranger déjà formé que de payer la formation d'un jeune », 16sume Jean Bayle-Lespitan, Pour compatine ce risque et celui d'une « juite » des Joneurs, le président de la Ligue tragaille à l'élaboration joneurs, chibs et ditigeants nationaux: « Nous devons inventer qualques dispositions relatives à la protection sociale des basketteurs et à leur entrée dans la vie active, après ie haut niveau ». 🗀

Reste une interrogation : le public français saura-t-il s'enflammer pour les exploits de formations composées de « communautaires » et d'Américains? La pre-Prance ProA offrira, samedi 7 septembre, un élément de réponse : le CSP Limoges (deux communantaires, deux Américains) recoit Strasbourg (trois communautaires, un Américain), « le me demande dans quelle langue l'entraîneur les dirige », s'amuse Régis Scimeider, président des Desperados, le chib des supporteurs de Strasbourg.

#### Pete Sampras s'épuise à se qualifier en demi-finale de l'US Open té : l'Américain a toujours battu cette volée qui se veut intraitable. ligne de fond de court pour distri-

NEW YORK de notre envoyée spéciale

« Pete, Pete, Pete, Pete », quinze mille voix crient son nom. Il doit bien les entendre pour continuer à iouer ainsi. Il a vomi, tout à l'heure, au



bord du court. Il s'aide de sa raquette pour se soutenir fouetter une ace. A bout de

forces, Pete Sampras continue et titube. Alex Corretia joue comme depuis le début, austère et abrupt. Pete tient bon: c'est le tie-break du cinquième set, celui qui ne souffre pas de discussion. Contrairement aux autres tournois majeurs, l'ultime manche, à l'US Open, se dispute aux points. L'émotion est sculptée au scalpel. les nerfs pincés à chaque coup de

Entre Pete et Alex, le match a commencé à quatre heures d'une après-midi ronronnante. Le tournoi tire à sa fin. Flushing Meadow se remet des deux chocs Sampras-Philippoussis, Agassi-Muster et se repose avant les demi-finales. En guise de sieste, le quart de finale

ses adversaires espagnols et donc Alex s'emballe et renvoie ; ses Alex Corretia. Mais le tennis déteste la logique

et privilégie les souvenirs. Corretia aime l'US Open. Comme ses compatricites. Il a été élevé sur la terre battue. Mais lui fait partie de la jeune garde. Il a vingt-deux ans et en a assez d'être considéré comme mangeur de brique pilée. A sa fédération, Alex a demandé plus de courts en dur et des courts converts. En cinq ans de carrière, il

n'a disputé qu'un tournoi en saile. Pour l'extérieur, Alex sait très bien faire. En 1995, à l'US Open, en un même quart de finale, il avait poussé Andre Agassi en cinq sets. Il avait tenu tête à l'Américain en lui prepant le deuxième et le troisième sets à l'arraché: il avait été rappelé à l'ordre en n'emportant que deux jeux dans les deux dernières manches. Après, il disait seulement: « j'ai joué dans un jour où tous les tennis sont permis. Maintenant, je veux jouer au mieux sur cette surface. Je

commence à l'aimer. » Alex fait l'impétueux. Dès le premier set, il tient tête au service de Pete en lui imposant son tennis. Celui-ci est brillant et orgueilleux. Alex veut résister à tout, à ce de Sampras doit être une formali- service qui se veut gagnant, à

jambes répondent comme d'instinct à une accélération. Souvent. il dresse le menton. il est superbe. Il perd son service, il le reprend ; Il a une halle de set. Il cède au tiebreak parce que Pete sert, soudain, si bien.

Alex se barricade et puis attaque. L'intempérance de son tennis secoue Sampras. L'Américain tient son service tant bien que mal, et il ne peut prendre celui de l'Espagnol qui rebondit partout. Alex est tantôt planqué derrière la

donne l'air d'un oiseau dans le vent, tantôt tapi à la volée. Il n'a pas peur. Depuis le début, il a servi plus d'aces que Pete. Il arrache sept balles de break pour en gagner une, suffisante pour gagner le deuxième set. Pete hoche la tête Embrigadé souvent dans des échanges iones, il cherche son service mais celui-ci est absent. Alex poursuit. Travail de sape et gifles offensives, il n'oublie pas de distribuer des aces aux grands

buer des gifies d'accélération de

son ample coup droit qui lui

#### La dernière partie de Stefan Edberg

Un apre tie-break a aussi conciu l'autre rencontre de la soirée, Après avoir facilement enlevé les deux premiers sets, Goran Ivanise vic, tête de série nº 6, se voit pousser au jeu décisif par Stefan Edberg, qui aura sauvé cinq balles de match. Le Croate se hisse en demi-finales de PUS Open pour la première fois de sa carrière. Il y rencontrera Pete Sampras, tête de série nº 1 et tenant du titre.

Stefan Edberg, iul, s'en va. Quelques tournois encore jusqu'à la fin de Pannée, et puis la retraite. Derrière lui, une carrière d'attaquant amoureux inné du service-volée. En quatorze ans de carrière, depuis ses débuts à Wimbledon, en 1983, le Suédois n'a pas manqué un tournoi du Grand Chelem et disputait, cette année, son cinquantequatrième (Le Monde du 29 août). Il fut champion des Internationaux d'Australie en 1985 et 1987, champion de Wimbledou en 1988 et 1990 et champion de PUS Open en 1991 et 1992. « Je pars avant d'être un vieux joueur », a annoncé le vingt-huitième joueur mondial, âgé . Conpe Davis contre la Russie, il

moments. Et gagne le troislème. Sampras hisse son jeu et son service pour égaliser à deux manches partout. En bas, sur le central, on se bat comme on sauve sa peau, et c'est magnifique.

DESHYDRATATION Le drame vient de commencer.

Jeu après jeu, les deux hommes se sont dirigés vers le tie-break de la fin. Là, dès le premier point, Pete Sampras s'effondre presque. Il accélère une balle pour regarder passer un retour, il vomit et écope trop attendu de servir. A bout de forces il gagne et se courbe, avant de perdre et de se crisper de douleur. Cahotant vers la volée, il contient une balle de match en réprimant son corps qui lui fait mal. Sept points partout, les deux hommes ont déjà changé deux fois de côté, Pete grimace, supporte l'échange et le termine. Il se qualifie en demi-finale sur une double-faute d'Alex Corretja. L'Espagnol s'agenouille de détresse et se relève pour serrer l'Américain dans ses bras. Pete Samoras avait défà habitué

son monde à tant d'abnégation. A Moscou, en héros de la finale de la avait dû être porté hors du court, incapable de marcher, victime de crampes. A Roland-Garros, en juin, l'Américain Jim Courier, battu en quart de finale par un Sampras exténué, avait même suggéré que celui-ci en avait rajouté pour l'intimider dans ses demiers coups.

A New York comme affeurs, an bout de son courage, Pete Sampras a souffert. Il s'en est allé soutenu par le médecin. Alex Corretia est resté prostré sur sa chaise avant que le public ne le rappelle. en cdant « Alex, Alex, Alex, Alex ». d'un avertissement pour avoir . Il a esquissé un sourire avant de s'esquivez. Victime de déshydratation, Pete Sampras a été mis sous intraveineuse et astreiut au repos. Il a juré qu'il serait remis pour sa demi-finale. Avec hrl. jeudi soir. Flushing Meadow a essuyé ses memières larmes.

Bénédicte Mathieu

RÉSULTATS

EUX, GRILLES

Other .

Sec. .

3923 857

145 July

Dis 主张的数据 **经** 

A - Property

State Burgers

Succession Of

19 8 <del>48</del> 8

# JEUX, GRILLES ET PROBLÈMES

### **MOTS CROISÉS**

HORIZONTALEMENT

L Vieux serpent à plumes. - 11. Jézabel la portait bien. Finaude ou battue. - III. Travail à temps complet pour la dévote. Alceste le fut. - IV. En Belgique. Donne une position dominante. Direction. - V. Participe. Guindé. Dans le désert. – VI. Le franc, parfois oui, parfois non. - VII. Approche. Assaisonna. - VIII. Chanteurs. Se prend sur l'orchidée. - IX. Tite de Bérénice. Là où sont les gnomes. - X. Monsieur Molotov. Roue. Pronom pour hit ou elle. - XI. Pour faire le vernis.

#### VERTICALEMENT

1. En colonne par deux. - 2. Se retire de la rafle. Tient à l'œll. - 3. Donnent les solutions. Installer confortablement. - 4. Singuliet. - 5. Possédée. Grains. - 6. Conjonction. Métropoles. Notes. - 7. Plis. Per-

met d'atteindre la sérénité. - 8. Combinés. Souffrit l'été. - 9. Il a tout pouvoir sur sa rose. Chef absolu, - 10. Obligatoire pour un trajet. Faut-il la regarder en face ? ~ 1]. Solide comme un chêne. On va la metire en mémoire. - 12. Permet la reproduction.

#### SOLUTION DU Nº 931

Horizontalement i. Hannah Arendt. - II. Inoules. Xera. - III. Stress. Datar. - IV. Time. Idem. Ma. - V. OPA. Atèle. Eb. - VL Ralliement. - VII. Ite. Grossies. -VIII. Eb ! Tuant. MEF. - IX. Nicée. Tacite. - X. Néon. Pagodon. - XI. Esquintèrent.

1. Historienne. - 2. Antipathles. -3. Normale. Coq. - 4. Nuée. Tenu. -5. Als. Aigue. - 6. Hésitera. PN. - 7. As. Démontât. - 8. Délestage. - 9. Examens. Cor. - 10. Net. Timide. -11. Drame. Ecton. - 12. Tara-

DU PROBLÈME Nº 538

Blancs: pions à 25, 28, 30, 32,

Noirs: pions à 8, 9, 70, 11, 12, 13,

a) 39-33 (38 × 29) 43-39 ! (27 × 38)

48-43 (28 x 37) 44-40 (45 x 34)

47-42 (38×47) 43-38 (47×44)

50 × 39 (34 × 43) 49 × 7 (12 × 1)

a) (27 x 38) 33 x 24 (23 x 32)

47 48 49 50

Les Blancs Jouent et gagnent.

37. 38. 39. 43, 44, 47, 48, 49, 50.

G. POST (1975)

18, 19, 21, 23, 36, 45.

30-24 (x) 25 x 5 IL +

PROBLÈME Nº 539

V. NICOD (1878)

 $39-33 (38 \times 20) 25 \times 5, +.$ 

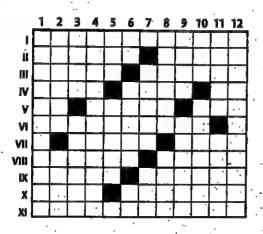

#### DAMES

#### CAP SUR LA TECHNIQUE Où damer et avec quel plon?

Dans cette muitième illustration, la réponse, bien que non évidente pour les récents amateurs, s'impose tout de suite pour les mitiés. Enfermez-la pour toujours.

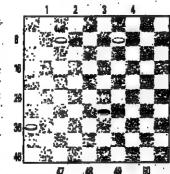

#### Les Blancs jouent et gagneni.

SOLUTION : 7-11 (33-38, force) 1-34! (38-42) 34-48 (42-47) 9-4! (47-38\_) 48-42 (38×47) 4-15 1, +

#### L'UNIVERS MAGIQUE

Sur une attaque tactique, une réplique forcée de l'adversaire doit fréquemment conduire à la recherche d'un mouvement tactique plus élaboré, voire complexe, pour atteindre le même objectif. Dans le diagramme ci-dessous, Tiemoko, brillant joueur de la Côted'Ivoire, conduisait les Blancs au cours d'une partie disputée à Abidian, en septembre 1977. Constatant que, sur 29-20, les Noirs étaient contraints de répondre (30 × 19), son tour d'horizon lui fit découvrir une combinaison toute différente, élaborée. donnant également le gain.

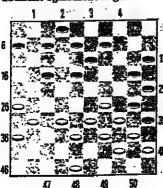

 $B + comme suit : 29-24! (30 \times 19,$ forcé) 26-21 (17 x 28) 33-22 (18 x 27) 38-32 (27 x 38) 39-33 (38 × 29) 34 × 1 !, +;

# ANACROISÉS (R)

HORIZONTALEMENT

1. DETILOST. - 2. EGIINOR. - 3. DELIOPPS. - 4. AILNNOOS. - 5. EEGIMOS. - 6. EENRUVX. - 7. AEEGIIMR (+1). - 8. CEEISX. - 9. ADEERST (+ 2). - 10. AEINSSST. -11. CEHIOPRR. - 12. EEILRST. - 13. AEELOR. - 14. ACIMST (+1). - 15. AAINPQU: -16. AEEMMRRU. -17. ILLNOOR. - 18. EEEILRUV. - 19. EEULMT. - 20. EEEMSTT.

#### VERTICALEMENT

21. EELLNNOS. - 22. ELMOOPR. - 23. AEEGORSU. - 24. AEIMRSST (+3). - 25. EGIINORV. - 26. ADEEIRS (+3). - 27. AHINORT. -28. CDEIORRV. - 29. EEEELTX. -30. AAELORRU. - 31. CDEIILMO. -32. EHIMMINS. - 33. EEILOPS (+ 3). - 34. AASSTU (+1). - 35. AEEGNOP. - 36. ACGIINRT (+ 1). -37. EEFOSSTT. - 38. EIINQTU. -

39. AEEELSTU. - 40. EEINSSU. -

#### SOLUTION DU Nº 932

41 AEEHILSSS.

1. HERBIER. - 2. DOLINES (DELIONS ELIDONS INDOLES). - 3. OREADES (ADOREES). - 4. DARBYSME. - 5. LOCHERAL - 6. TAMPONS. - 7. IGUANIDE (ENDIGUAI). - 8. GERRIS (GRISER). 9. REASSES. - 10. SULTANE (SALUENT). - 11. NEUTRON

2-3

(NUERONT). - 12. ECALAL. - 13. ISONOMIE. - 14. ASTRALE (RESALAT...). - 15. DETOURER (DEROUTER REDOUTER RETORDUE). - 16 AUDIMAT. - 17. NOMMENT: - 18. ESSORE (ROSEES ROSSEE). - 19. RHETIEN (HIERENT). - 20. DEMAGOS (GODAMES). - 21. FASEYERA. - 22. HOOLIGAN. - 23.

ENDOGENE. - 24. ORGASME. - 25. ECUREUIL. - 26. HARETS (HERSAT). - 27. ROULOIR. - 28. ARISIONS. - 29.

OBIERS (RIBOSE...). - 30. MAESTRO

31. EUDISTE, disciple d'Eudes (ETUDIES DUTTEES SEDUTTE). - 32. OESTRAL (TOLERAS). ETONNERA. - 34. LAMAISTE (ALITAMES MALTAISE). - 35. ARAMIDE (fil synthétique) résistant (DAMERAI DEMARIA DERAMAI). -36. PRENABLE - 37. OISELIER. - 38.

de vingt et un ans, numéro quatre

au classement mondial, une foule

de problèmes complexes. Le sacri-

fice du C en h7 est sans doute la

mellieure carte des Biancs, qui ne

peuvent plus reculer ; en effet, ils se

sont rendu compte que la variante

26. Cxé6, Txé6; 27. Txé6 les condui-

sait à leur perte après 27..., Pxg1;

28. Figi (forcé; si 28. R(ou D)xg1,

Tg8), Cxg2; 29. Rxg2, Dd7l et les

Noirs gagnent après 30. Té4, Tg8+;

31. Rh2, Dg7 ou 30. Té2, Dg7+ ou

30. Té1, Tg8+; 31. Rh2, Dç6! ou

34. Té4, Cg3+ ou 30. Dé1, TRg8+;

31. Rh2, Cg3 menacant 32..., Cf1+;

33. Rh1, Dç6+, etc. Enfin, après

26. Dh5, Dd7!, l'attaque des Blancs

Rxh7; 28. Dh5+, Ch6; 29. Fé4+,

Tf5; 30. Tg5, d5; 31. od5, éxd5; 32. Fxf5+, Ch4xf5; 33. Txf5, Té1+;

34. Fg1, et les Blancs ont une posi-

x) Et non 27..., Ch6; 28. Fé4+, Cf5; 29. Dg6+, Rh8; 30. Fxf5.

y) Une défense qui exige énormé-

ment de sang-froid! 28..., Cg7

raison de la menace 38..., Té1+1

(Blancs: Rh7, Ta3, Fé7. Noirs:

1. Tb3+, Tb61; 2. Txb6+, Rc7;

3. Fd8+! (et non 3. Té6?, Rd7

nulle), R×d8 ; 4. Tb8+, Ré7 ; 5. Rg6!

zngzwang, et les Blancs gagnent.

ab c d e f g h

Noirs (7): Rd4, Pf3, Pb5, b7, c6, f7

Claude Lemoine

Les Blancs jouent et gagnent.

DE L'ÉTUDE Nº 1704

T. B. GORGIEV (1930)

Rb8, Tf6, Ff8.)

ÉTUDE Nº 1705

é5, f2 et g5.

H. M. LOMMER (1964)

tion gagnante.

31, Dh6!

s'évanouit et coûte une qualité.

Michel Charlemagne et Michel Duguet

## **ÉCHECS**

TOURNOI DU MILLÉNAIRE (Vienne, août 1996) Manca : V. Kortchnol. Noirs: V. Topaiov. Début anglais.

| 1. CB                               | - 66         | 20. 6651 (0)   | 042             |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2 ¢l                                | . Fg4 (a)    | 21.965         | 06              |
| 3. 64 (b)                           | <b>đ</b> (c) | 22. C641       | CQ5-64          |
| 4.05                                | Fx69 (d)     | Z. Dáli        | OII             |
| 3.6f (b)<br>4.C(3<br>5.Dx68<br>6.68 | CÇS          | 24. Tg11(t)    | Cd4 f           |
| 6.48                                | at (c)       | 25.06          | F64(            |
| 7. 63                               | Fg7 ·        | 26. C471(t)    | Bd17 (          |
| 8 Fg2(f)<br>9.840                   |              | 27. Dh5+       | Rasit           |
| 9.8-0                               | · Cg-67      | 28. Fé4+       | Fg711 (         |
| 10. Fé3 (g)                         | . 0-0        | 29. Txg7+i     | bg71! (         |
| 11, D/2                             | Th6 (h)      | 30. Tg1+       | Rf6(a           |
| 12. Dd2.                            | Cd4          | 31. FgB        | _ 9             |
| 13. XM11(i)                         | Cé-ça        | 32.Feb         | 2 <i>6</i> 7 (2 |
| 14.64                               | 5()          | 33. Txg6       | · Rá            |
| 15. Ta-61                           | Da5 -        | 34, Dg4        | R               |
| 16. Fg11(k)                         | Rb6 (1)      | 35. To 46 (ac) | _ Ted           |
| 17.1.3                              | 16           | X FAS          | : Tx            |
| 18.94                               | To-68 (m)    | 37. Dxf5       | Dd71 (a         |
| 19. Fb2 (a)                         | Ddil         | 38. abandon    |                 |

#### NOTES

a) Si le premier comp des Noirs peut sous-entendre le passage à une formation est-indienne après Cf6-g6-Fg7 - Cb-d7 suivi de l'avance é7-é5, le développement du F-D en g4 laisse le champ libre à toutes sortes de schémas.

b) Evitant la détérioration de la structure de pions résultant de

c) Les stratégies sont claires, de part et d'autre : les Noirs veulent contrôler les cases centrales noires; les Blancs, les blanches.

d) Eliminant la seule force contraire à leurs desseins.

renforcer la pression sur la diagonale blanche h8-a1.

Un des grandes classiques de la e) Le fianchetto-R permet de stratégie de haut niveau dans les

Solution dans la prochaine chrof) Symétriquement, les Blancs contrôlent une cinquième fois la Jean Chaze

g) Dans cette position qui rappelle la sicilienne fermée (avec cette différence importante : il n'est pas possible d'empêcher un C noir de sauter sur d4 par ç2-ç3) et la va-riante symétrique de la partie anglaise, les Noirs ont un léger avantage: le champ d'action du Fg7 alors que celui du Fg2 est bouché, le libre accès du Cç6 sur d4 alors que le Cç3 ne peut venir sur d5.

h) Préparant l'ouverture de la colonne b via a6-b5 - bxc4.

i) Il ne s'agit pas d'une simple 30. Dé2, Tg8+; 31. Rh2, Cg3; 32. Dé1, Cf1+; 33. Rh1, Dç6; mesure de précaution, mais du prélude à une vaste offensive des Blancs sur l'aile-R, minutieusement

i) Bloquer le pion f4 est une nécessité absolue.

rie lourde.

() Ici, une mesure défensive du R qui prévoit l'ouverture de la colonne g et s'abrite en h8.

m) Il n'est plus question pour les Noirs de contre-attaquer sur l'aile-D, mais de s'opposer aux visées de l'adversaire.

 a) Encore un ultime préparatif. o) Mise à feu. p) Et non 20..., éd5? qui céderait

la case d5 aux Blancs. q) Ni 21..., 6d5? r) Le jeu des C noirs est remar-

s) Si 23..., Db4; 24. Dg4! t) Après 24. Dh5, Cxg2; 25. Cg5,

h6; 26. Rog2, Rg8; 27. Cé4, Dd71, les Noirs maintiennent leur légère supériorité positionnelle. u) La menace 26. Dh5, tenue en suspens par les Blancs, comme une

épée de Damoclès, a créé une énomie tension. La meilleure défense semble être ici 25..., Dd7, mais les Noirs s'attendaient à la suite 26. v) Non seulement une grande

surprise pour les Noirs, mais aussi une preuve de l'étonnante jeunesse de V. Kortchnoï, qui, à soixantecinq ans, pose ainsi à son adversaire

## BRIDGE

ON NE PRÊTE QU'AUX RICHES Voici la donne célèbre qui aurait été jouée par Belladonne au championnat d'Europe de 1965, mais dont on n'a iamais trouvé l'origine. Cachez les mains adverses.



Ann.: S. don. Pers. vuln. Sud Ouest Nord passe 1 SA 4 • passe passe passe Ouest ayant entamé le 5 de Car-

reau, comment Sud a-t-il assuré **QUATRE PIQUES?** 

Il faut faire une coupe à Cœur pour trouver la dixième levée. Or, si vous jouez le 2 de Cœur pour le Roi de Cœur, Est va prendre et contreattaquer Pique. Si le Roi de Pique est également mai placé, Ouest va rejouer Pique s'il en a encore un, et le déclarant perdra encore deux COMMITS...

Il y a cependant une ligne de jeu imparable: il suffit, après l'As de Carreau, de monter au mort par l'As de Trèfic et de jouer le... 4 de Cœur l Placez maintenant les cartes adverses comme vous voulez, vous n'arriverez pas à faire chuter le contrat. Si Est fournit un gros honneur,

c'est terminé, puisque vous ferez forcement un Cœur sans avoir besoin de le couper.

Il faut donc supposer que Est a mis un petit Cœur sur le 4 de Cœur et que vous fournissez le Valet pris par la Dame de Cœur. Mais c'est maintenant Ouest qui a la main, et il doit contre-attaquer atout et livrer automatiquement le contrat sauf s'il a trois Piques (hypothèse qui fait croire que le contrat n'est pas gagné avec les atouts 3-0). Or c'est inexact, car il vous suffit maintenant de rejouer Cœur sans vous faire de souci pour celui qui a FAs, car, si atout s'il rejoue atout, et, si c'est Est, il n'aura toujours pas d'atout à rejouer et vous pourrez couper un

#### LE PROBLÈME DE LAFONT

Il y a exactement trente ans, voici le problème de J. Lafont. 11 avait été présenté dans cette chronique. C'est un excellent exercice



passe Ouest, après avoir entamé l'As de Pique, a contre-attaqué le 2 de Trèfie. Comment Sud doit-il jouer pour réussir ce contrat de CINQ TRÈFLES quelle que soit la

Note sur les enchères Sud aurait pu dire « 2 Cœurs » au second tour, mais il est certain que, si Nord ne peut pas reparier sur « 1 Cœur », la manche semble exclue.

#### **COURRIER DES LECTEURS** J.R. Maillard, pour « La vérité

sortie du puits » (nº 1685), propose une autre ligne de jeu gagnante que celle d'Omar Sharif. Il l'estime « plus simple » et elle a le mérite de réussir quelle que soit la répartition des atouts, alors que celle d'Omar suppose les Piques répartis 2-2. Mais Omar pourra répliquer que sa solution permet de ne pas se tromper sur la distribution adverse à la fin du coup et que, si les atouts ne sont pas 2-2, on pourra encore utiliser la ligne de jeu de Maillard. La même solution a également été proposée par R. Bernier, qui a cru cependant, à tort, que la ligne de jeu d'Omar n'était pas « crédible » parce que Est pouvait prendre à Cœur alors que le Roi de Cœur d'Ouest était devenu... sec !

Philippe Brugnon

#### LE MONDE DES LIVRES SUR MINITEL

300 000 livres : romans, biographies, essais... Le Monde Editions : dessins de Plantu, l'Histoire au jour le jour. l'album du Festival d'Avignon. La sélection du Monde des livres.

36 15 LEMONDE

مكذامن رالإصل

# Des températures plus fraîches

LA VASTE cellule anticyclo- geuz et éclaircies. L'après-midi nique s'étendant de la Scandinavie aux lles Britanniques persiste. Elle dirige un flux frais de nord-est sur notre pays, mais nous protège de Parrivée de perturbations. Un système dépressionnaire situé sur l'Europe centrale amènera de l'air plus nuageux et plus instable sur ia façade est du pays.

Samedi, en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté et en Savoie, le ciel aitemera entre passages nua-



Prévisions pour le 7 septembre vers 12h00

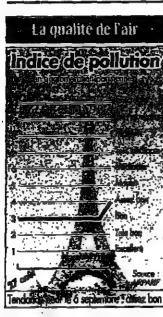

cette zone nuageuse s'étendra à l'ensemble des Alpes et à la Corsé et prendra parfois un caractère menaçant avec quelques averses locales. Du Nord au Centre en passant par l'Ile-de-France, la journée sera assez bien ensoleillée, mais quelques cumulus de beau temps se développeront l'après-midi et pourront temporai-rement voiler le soleil. Dans les Pyrénées le ciel sera dans l'ensemble bien ensoleillé mais quelques nuages bourgeonnants pourront donner une averse ponctuelle sur les sommets en fin d'après-midi et en soirée. En Aquitaine, quelques nappes de brouillard présentes au lever du jour se dissiperont dans la matinée pour laisser place à un soleil radieux. De la Normandie au Languedoc-Roussillon et à la Provence en passant par le Massif Central, les pays de Loire, le Poitou-Charentes et la région toulousaine, le soleil s'imposera du matin jusqu'au soir. Les vents de nord-est seront gé-

néralement faibles. Cependant le mistral balaiera la vallée du Rhône avec des rafales atteignant 60 km/h. De même un vent de nord soufflera sur la Corse avec des pointes atteignant 60 km/h.

Les températures matinales seront généralement comprises entre 8 et 10 degrés ; elles seront légèrement plus fraîches de l'Alsace à la Champagne et au Nord, où elles pourront descendre jusqu'à 5 degrés. La nuit sera plus douce dans le Sud-Ouest, avec de 11 à 13 degrés et surtout près de la Méditerranée avec 15 à 18 degrés. Les températures de l'après-midi seront comprises entre 17 et 20 de-grés du Nord et de la Normandle au Massif Central et à la région lyonnaise; de la Bretagne au Sud-Ouest et au pourtour méditerra-néen, elles évolueront de 22 à 25 degrés.

(Document établi avec le support technique spécial de Météo-











Situation le 6 septembre, à 0 heure, temps universel Prévisions pour le 8 septembre, à 0 heure, temps universel

But - is Matibility -

#### IL Y A 50 ANS DANS Se Monde

Prévisions

pour le 7 septembre yers 12h00.

# Congrès d'étudiants

UN CONGRES mondial d'étudiants, réunissant près de trois cents délégués venus de quarante pays, s'est tenu à Prague, pavoisée pour la circonstance, du 18 au 21 août. Congrès particulièrement important, puisqu'il avait pour objet d'établir la « Constitution » de la future organisation mondiale des étudiants, d'en fixer les statuts, les buts et les méthodes.

Pascal Comel

summer Berg

236424104 BT

ga district programme was

A BOOK IN THE

Une tache considérable attendait donc les délégations, tâche à laquelle beaucoup semblaient assez mai préparées. Il apparut bien vite, en effet, qu'en toutes circonstances l'accent serait mis sur des résolutions de caractère politique. La première commission, par exemple, avait à déterminer le rôle de l'étudiant dans l'élimination du fascisme, l'aide aux « mouvements démocratiques » et la futte pour « la libération des peuples colonique et semi-coloniaux ». Dans les conclusions pratiques figurait la réclamation du droit de vote à partir de dix-huit

Un délégué français, féru de précision, ayant demandé que l'on définisse une bonne fois le mot « fascisme », qui revenait sans cesse dans les résolutions, s'attina aussitôt une réplique fouaueuse d'un délégué yougoslave. Pour lui, disait-il, le fascisme, c'étaient des millions de morts, des amoncellements de ruines. C'était ce qu'il avait eu au bout de son fusil pendant plus de cinq années. Dans ces conditions, vouloir définir le fascisme lui paraissait à la foi stérile et offensant.

Et, comme l'hamour ne perd jamais ses droits, un plaisant fit remarquer qu'à Prague, depuis une fameuse défenestration, nul n'avait songé à demander une dé-finition de la fenêtre sous prétezte que certains personnages célèbres avaient passé au travers.

> G. Nahas (7 septembre 1946.)

## De la Gaule à la France

LA POSTF mettra en vente générale, inacil 16 septembre, un timbre à 3 F sur Clovis (466-511) titré De la Gaule à la : 1 unice - 496-1996. Ce horsprogramme succède au timbre paru en mai sur Jeanne d'Arc, « symbole de l'inviolabilité du territoire national », philatélique éditée par La Poste, qui précise que Clovis « symbolise la naissance de la nation française »... Si la dace de 496 ne correspond

probablement pas à la date du bapteme de ciovis, ce dernier n'en demeure pas moins le premier roi convert à la religion catholique.

A noter que Grégoire de Tours (vers 538-594), dont les écrits constituent la principale source concernant notre connaissance sur cette époque. et Clovis, a déjà fait l'objet de timbres en 1939 et 1966.

Le timbre, au format horizontal 36 × 26 mm, mis en page par Michel Durand-Mégret - d'après une miniature, Le Baptême de Clovis, conservée à la bibliothèque municipale de



Castres, tirée des Grandes Chroniques de France (1375-1379) -, est gravé par Claude jumelet et imprimé en tailledouce en feuilles de quarante.

\* Vente anticipée à Reims (Marne). les 14 et 15 septembre, au bureau de poste temporaire « premier jour » ouvert au Palais du Tau, 2, place Cardinal-de-Lucon.

\* Souverirs philatéliques édités par le Club philatélique de Reims (Camille Bertin, 9, place Luton, 51100 Reims. 761.:26-04-81-41).

#### EN FILIGRANE

■ Héros de cape et d'épée en 1997. La première partie du pro-gramme philatélique de 1997 peut se prévaloir d'une cinquantaine de timbres, parmi lesqueis un hom-mage attendu au président Francois Mitterrand, quatre nouveaux timbres sur la Coupe du monde de football 1998 et une intéressante série consacrée à six héros de la littérature de cape et d'épée : Pardaillan, d'Artagnan, le capitaine Fracasse, Lagardère, Cyrano de Bergerac et surtout l'étonnant Lancelot, pourtant d'une tout autre époque... La Poste n'en est pas à une approximation près, ayant l'an passé inscrit Belphégor à son programme 1996 dans le cadre de ses héros français du roman policier

avant de Jui substituer Rocambole. Autres thèmes: Journée du timbre : le type Mouchon (timbre à surtaxe) ; Croix-Rouge : les fêtes de fin d'année (timbres à surtaxe) ; série artistique: Bernard Moninot, César, Jean-Baptiste Chardin, fresques romanes de l'église de Tavant (Indre-et-Loire); Europa, contes et légendes, Le Chat botté;

nature de France : parcs des Ecrins des Pyrénées occidentales, de Port-Cros et de la Guadeloupe; série touristique: Millau (Aveyron), Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), Guimiliau (Finistère) et Les Salles-Lavauguyon (Haute-Vienne); commé-Divers: 1600 anniversaire de la mort de saint Martin, 250° anniversaire de l'Ecole des ponts-et-chaussées, 20 anniversaire du Centre Georges-Pompidou, Collège de

> Lorraine-Luxembourg, voituriers de marée de Boulogne à Paris, basilique Saint-Maurice à Epinal (Vosges), château du Piessis-Bourré (Maine-et-Loire), l'innovation, la Qualité, congrès de la Fédération française des associations philatéliques à Versailles, Philezjeunes 1997; timbres semi-permanents: six sur la lettre, quatre sur les thèmes respectifs « joyeuz amiversaire », « Bonne fête », « Meil-

# LES PUBLICATIONS

Un ancien numéro

vous manque?

(Commande et envoi à domicile) 3615 LEMONDE

## ·leurs voeux » (deux timbres).

Prance, championnats du monde

d'aviron à Aignebelette (Savoie), la

Guyane, Bibliothèque nationale de

France, région européenne Sarre-

# **DU** Monde

#### PARIS **EN VISITE**

Dimanche 8 septembre ■ L'ÎLE DE LA CITÉ (50 F), 10 h 30, 2, rue d'Arcole (Paris antrefois).

LES BUTTES-CHAUMONT

(50 F), 11 heures, sortie du métro Buttes-Chaumont (La Parisienne).

ILE CIMETTÈRE DU PÈRE LA-CHAISE (60 F + 10 F), 11 heures et 15 heures, sortie du métro Père-La chaise côté escalier roulant (Vincent de Langlade).

MONTMARTRE .. Il heures, en baut du funiculair sortie côté gauche (Claude Marti). MI'OPÉRA-GARNIER (50 F + prix d'entrée), 11 heures et 13 h 30, hall d'entrée devant la statue de Lully (Christine Merie).

ILE QUARTIER CHINOIS (55 F), 14 h 30, sortie du métro Ported'ivry (Art et Histoire). ILE QUARTIER SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS (37 F), 14 h 30, devant

la fontaine Saint-Michel (Monuments historiques). L'ANCIEN VILLAGE D'AU-TEUIL (50 F), 15 heures, sortie du métro Eglise-d'Auteuil (La Pari-

<u>ණකාල).</u> ILE CIMETIÈRE DE MONT-MARTRE (35 F), 15 heures, devant l'entrée côté avenue Rachel (VIIIe

de Paris). B L'ÉGLISE DES CARMES (37 F+ prix d'entrée), 15 beures, 70, rue de Vaugirard (Monuments histo-

■L'HOTEL-DIEU (50 F), 15 heures, devant l'entrée côté parvis de Notre-Dame (Paris autre-

# L'INSTITUT DE PRANCE (40 F+ prix d'entrée), 15 heures, 23, quai de Conti (Approche de l'art).

# TIN MONTAGNE SAINTE-

GENEVIÈVE (37 F), 15 beures, devant l'église Saint-Etienne-du-Most (Monuments historiques). ELE 16 ADRONDESSEMENT, de Guimard à Le Corbusier (55 F), 15 beures, sortie du métro Ranelagh (Paris et son histoire).

■ LE PALAIS-ROYAL et ses jardins (50 F), 15 h 30, place du Palais-Royal devant les grilles du Consell

d'Etat (Claude Marti). AUTOUR DE LA PRISON DE LA SANTÉ (60 F), 11 heures, sortie du métro Glacière (Vincent de Lan-

JARDINS ET VILLAS DU 16 ARRONDISSEMENT (50 F), 11 heures, devent le guichet du mé-

tro Exelmans (La Parisienne). I L'OPERA-GARNIER, 11 heures et 13 h 30 (50 F + prix d'entrée), hall d'entrée (Pierre-Yves Jasiet); 14 heures (50 F + prix d'entrée), ball d'entrée (Connaissance de Paris). MUSÉE DU LOUVRE (33 F +

priz d'entrée) : la peinture florentine, 11 h 30 ; l'ameublement de madame Récamier, 12 h 30 ; iconographie de la Vierge, 14 h 30; le Louvre médiéval, 19 h 30; les tapisseries médiévales, 19 h 30 (Musées nationaux).

MONTMARTRE (40 F), 14 heures, sortie du métro La Fourche (Sauvegarde du Paris historique).

■ LA MONTAGNE SAINTE-GENEVIÈVE, berceau de l'Université (50 F), 14 h 30, parvis de Notre-Dame devant la statue de Chademagne (Prédérique Jannel).

JEUX

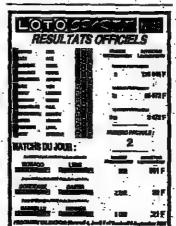

ABONNEMENTS REPERTURE CODE ABO 24, avenue du G" Leclare - 60646 Chantilly Cedex - 181.; 16 (1) 42-17-32-90.

Je cholds
Runce
Safter, Relejane,
Autres pres
la durée suivante Bullatin à remover accommagné de votre rèclement à : Le Monde Service ab

| ☐ 1 8Ec                                                                                                                                   | 1 890 F                                                                                                                                              | 2 086 F                                                                                                                                                             | 2 960 F                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ 6 mois                                                                                                                                  | 1 038 F                                                                                                                                              | 1 123 F                                                                                                                                                             | 1560 F                                                                                                            |
| □ 3 mois                                                                                                                                  | 536 F                                                                                                                                                | 572 F                                                                                                                                                               | 790 F                                                                                                             |
| G = LE MORIDE → (USPS = 15342 Paris Coderes, POSTIGASTI  Total in abunications  G = 1544 Paris Coderes, POSTIGASTI  Total in abunications | 99'4729) is published daily fo<br>France, périodicole possag<br>31: Send address changes to<br>suspecies aux USA: INTERNA<br>Vinghala Seach VII. 234 | r S SE2 per year « LE MONT) E :<br>p paid at Chanaplain R.Y. OS, a<br>1865 of R-Y Box Egg, Chanapla<br>DOGNAL MEDIA SERVICE, inc.<br>ES-2803 (SA Tel.: 808-AXIS).05 | Zi bis, rev Chamir Bernard<br>nd atilifonel gaziling efficet<br>in M.Y. 1293-1398<br>3330 Pacific Avenus Suin 444 |
| Nom:<br>Adresse:                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | rénom :                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |

Code postal: .... Ci-joint mon règlement de : ... . FF par chèque bancaire ou postal; par Carte bancaire Signature et date obligatoires

ent d'adresse : o par écrit 10 jours avant votre départ. ■ par téléphone 4 jours. (Merci d'indiquer votre numéro d'abonné.)

ments: Portage à domicile • Suspension vacances. ● Tarif autres pays étrangers ● Paiement par prélèvements automatiques me 33 (1) 42-17-32-90 de 8 h 30 à 17 heures du hindi au vendredi. ● Par Minitel 3615 code LE MONDE, accès ABO.

#### Monde DU 42-17-20-00

LES SERVICES

| Télématique 3615                                     | code LE MONDÉ                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CompuServe :<br>Adresse Internet : Intigot           | GO LEMONDE<br>vnyvklemonde.fr  |
| Documentation sur minitel                            | 3617LMDOC<br>au 36-29-04-56    |
| CD-ROM:                                              | (1) 44-08-78-30                |
| Index et microfilms:                                 | (1) 42-17-29-33                |
| Films à Paris et en pro<br>36-68-03-78 ou 3615 LE MC | OVITACE:<br>ONDE (2,23 Filmin) |
|                                                      | OST IN SALIE MOTOR, 95-        |

Le Mande de tout article est intendire sans

12, rue M. Gunsbourg. 94852 kry-Cedex. 94852 My-Cedex.
MINITED IN FRANCE

133, avenue des Champs-Bysées 75409 Paris Cedex 08 Tel.: (1) 44-43-76-00; fax: (1) 44-43-77-30

VOUS CHERCHEZ A ACHETER VENDRE OU LOUER ! . RETROUVEX LA NOUVELLE RUBRIQUE "IMMOBILIÈRE" le mercredi 11 septembre (daté jeudi 🎎 dans

Le Monde

× . . . . .

2100

220

Asset to the

State Care

200 Block of

with the transfer again, we will propor

T. Tale Bank Line.

Trepate Sallyron Com

- Base state of

er en sac from

the or managery with

THE PARTY OF THE P

AND SERVICE THE

MUSIQUES Dans un mélange de sons échantillonnés, d'arrangements de cordes et de percussions primitives, Trouble-Fête, le troisième album d'Arthur H, le plus

musicien des jeunes chanteurs ment cultivée, Arthur H s'est en COMELADE, Musiques pour films, français, évoque Cendrars et Flau- touré d'un compositeur à la

bert, glorifie un aviateur fou, le personnalité insolite, Joseph Ra-Baron noir. ◆ SYMBOLE d'une gé-nération bricoleuse et musicale-Brad Scott ● LE DISQUE DE PASCAL personnalité insolite, Joseph Ra- tue dans la même veine, déstructu-

volume 2, paru au printemps, se sirante, à la limite de la culture rock

la bande originale du film de Diane Bertrand, Un samedi sur la terre. Le compositeur est un amateur d'art brut, solitaire et inventif, un

# Pascal Comelade et Arthur H, profession: inventeur de musiques

« Musiques pour films, volume 2 » et « Trouble-Fête », deux albums de la même veine. Déstructurante. Ils sont signés de deux musiciens solitaires et méfiants

PASCAL COMELADE et Arthur H ont douze ans de différence. Pas tout à fait une génération, mais presque. Ils sont tous deux des solitaires à leur manière, un pied dedans, un pied dehors. Le premier conçoit des musiques instrumentales, le second écrit des chansons. Parisien, urbain, Arthur H, âgé de trente ans, est avant tout un musicien, ce dont témoigne son troisième album, Trouble Fête, exercice de trip-hop végétal, où la guimbarde, la contrebasse, les cordes ou le tambour djembé flirtent outrageusement avec les échantillonneurs électroniques, les samplers. Comelade est un paysan qui aurait épousé l'esthétique (celle un tant soit peu rigide d'André Breton) avant de la répudier en la cassant. Ici point de sampler, mais des pla nos d'enfants discordants, des fanfares catalanes ou du banjo, avec lesqueis il recrée – c'est pen dire – les tubes du rock'n'roll, tels que Paint it Black des Rolling Stones ou de vieux ains du Sud, tels que Historia d'un amor.

«La chanson, dit Arthur H, est un art pauvre, elle a le droit de tout : voler pour créer des climats, des atmosphères. » Comelade, quant à lui, s'est longtemps réclamé de l'art brut, dont il donne la définition suivante : « Un individu seul crée son propre langage et le garde pour lui, sans références assu-

Arthur H est un enfant du zapping, il appartient à l'ère de la télévision. « La culture du pouce », ditil en mimant le geste du voyageur multi-chaînes. « l'étals tellement hagard devant la télévision, hallyeiné, comme un pygmée qui regarderoit une fusée décoller, que je l'ai mise dans un piacard. Très vite, elle a été recouverte d'objets. » Arthur, qui a le sens de la dérision, en a fait une chanson, La Télé, «sans lmage et sans bruit, que c'est beau une télé, comme une clarté, que c'est beau une télé ».

La télévision manipule. «Mais.

, AM.

100

A 18 18

, 11 th

.

<u>.</u> 4

après tout, que tout le monde ait une radio chez soi a été l'un des premiers thèmes de propagande nazie, et Orson Weiles a réussi à faire croire à des millions d'Américains que les Martiens venaient de débarquer. > Arthur H et Pascal Comelade ont cela de commun qu'ils se mélient terriblement de la manipulation médiatique. Si le fils de Jacques Higelin, qui a débuté sa carrière en 1988, à La Vieille Grille comme papa, se soumet aux cérémonies des lancements de disques, Pascal Comelade, quarante-deux ans, sort difficilement de sa retraite de Vernet-les-Bains, station thermale des Pyrénées où il vit, après avoir passé plusieurs années à Barcelone, aux côtés d'héros populaires comme le chanteur Linis

INDIVIDUALISTES PRODUCTIFS Pils de neuropsychiatre, Come-

lade fait ses premières armes de

l'autre côté du miroir, à l'asile de Montpellier. Il a dix ans. « Il y a de la mortadelle en entrée au réfectoire, et un maiade, un schizo qui l joue des marches militaires sur un 🖺 harmonium. Disons que toutes ces histoires d'enfermement, ça ne m'a pas arrangé. » Pascal Comelade revendique ses filiations intellectuelles du côté du surréalisme, Desnos et Picabia. En musique, seuls les individualistes frénétiquement productifs trouvent grace aux veux de ce critique acerbe de la surproduction actuelle : le trompettiste Jac Berrocal, le batteur Jacques Tholot, l'inventeur Pierre Bastlen, ou encore Robert Wyatt. Il y a anissi Captain Beetheart, et son Magic Band, qui furent au

\* Fai eu la chance, dit-il, d'avoir des parents qui écoutaient du jazz. ancien et des musiques folkloriques, lisalent Hara-Kiri, un journal très fort, et L'Anthologie de l'humour noir. En plus, ma génération a pu accompagner l'histoire du rock, qui

la peinture académique du

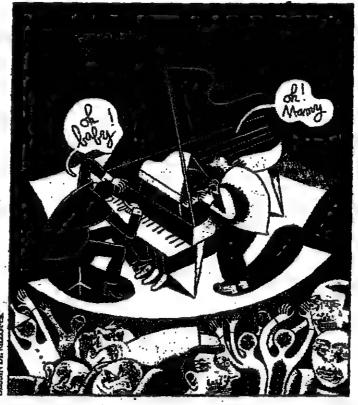

s'est faite de 1960 à 1975, de manlère énhémère, comme une hombe. Depuis vingt ans, on tourne en

Captain Beefheart s'est exilé dans le désert californien pour se vouer à la peinture, « et l'art brut est entré dans les musées, les côtes de Cheyssac et d'un nombre incal-culable d'artistes ont grimpé ». Comelade a rangé le facteur Cherock'n'roll ce que le cubisme fut à val dans son grenier imaginaire, avec les Entretiens d'André Breton et les albums des Flamin'Groovies.

Puis, il s'est fait un nom dans la musique artisanale (comprendre expérimentale et inventive) en collectionnant des instrumentsjouets, avec une affection particulière et poétique pour les petits planos en bois. Batteries minia-

tures en plastique, nomours tambourineurs, imitation de guitares electiques finos ou de saxophones dorés. Comelade, il y a vingt ans, au début de sa carrière, voulait les réunir dans un orchestre. « C'était difficile. Aujourd'hui, je ies utilise un peu, mais moins. En plus, maintenant, ils sont fabriqués en Chine, ça ne vaut rien, j'en casse trois par concert » (concerts qu'il donne parcimonieusement, « puisque c'est trop compliqué de rendre la

LES COBLAS ET LE SILENCE

Fini les trompettes en laiton ou en fer, qu'« on trouvait aux puces ou dans les poubelles », les pianos en bols « qui sonnaient blen. On entendatt le bruit des petits mar-

teaux, celui des mains sur le clavier. J'aime le souffle, les parasites, la densité du son ».

Les machines, dit-il, n'ont rien à voir avec lui. Ce Catalan dans l'âme, amateur de coblas et de silence, joue sur un quart de queue Yamaha. Arthur H est ne à la musique quand le rap et les D) commençaient de phagocyter la soul américaine. Lui, joue sur un Gaveau droit 1925. Arthur et Pascal ont la passion des instruments, du geste musical, de la sensualité - les grincements, les vibrations, la douceur, les caprices d'un piano. Arthur H a commence par le jazz cool avec le contrebassiste Brad Scott (premier album en 1990, Arthur H). Joseph Racaille était aussi de la partie.

Trois ans plus tard, sur la petite scène du Magic Mirrors, au Parc de La Villette, on vit apparaître, aux côtés des cuivres bop et des guitares du Bachibouzouk Band, Thomas Bloch, musicien contemporain, jouant des ondes Marteno. « Une façon de recréer une vibration électrique avec des structures très naturelles, le verre », explique Arthur H. Il ajoute que ce sont les ondes Martenot qui l'ont conduit vers les œuvres de Giacinto Scelsi (1908-1988) et à sa fascination devant Quatre pièces pour une seule note. « Scelci avait joué iniassablement une note sur son piano, et composé pour orchestre symphonique à partir de là. Et cette musique sonne de façon naturelle, pas spéculative, en toute liberté. »

De la foile d'un Scelsi ou d'un Gesualdo, de la modernité du dub, du trip-hop, des expérimemations rock de Earthing ou de Soul Caughing, du Break Through in Grey Room, dit par le poète William Burroughs, ou de la musique en boucle de Steve Reich, il conviendra de sortir un univers de « science-fiction primitive ». L'homme des machines de Trouble Pete, Nicolas Repac, sample la musique contemporaine occidentale - fait rarissime. Le percussioniste Steve Shehan y joue les hommes de la jungle. « Il fabrique lui-même ses instruments, en utilisant la peau, le sable, le fer. » Sons organiques,

Pascal Comelade a lui aussi son côté terre-à-terre galactique, intimiste et mondialiste. Depuis ses premiers albums (sous le label indépendants Les Disques du soiell et de l'acier), Pascal Comelade travaille avec Pierre Bastien, « poète

étranges.

mécanique » qui construit des machines, enfantines et complexes: des pièces de Meccano, rassemblées en bras, tiges, charnières, actionnent pianos, castagnettes, tambours miniatures... Bastien vit à Rotterdam, et présente ses concerts dans les galeries d'art.

Comelade peut bien faire de la musique de bal, amoureuse et languissante, se moquer des autres, il évite les mots, et fustige tout surplus de sens (la musicothérapie ou Bernard Henri-Lévy, les visites

#### Valses déjantées, guitares en plastique

Compositeur, pianiste, multiinstrumentiste, Pascal Comelade se définit comme un artisan : lent et concis. Il lui a fallu six ans pour composer Trafic Cabaret, dix pour réunir ses Danses et chants de Moldavie (qui ont pen à voir avec le titre). Dans une œuvre parsemée d'objets incongrus (Haikus de piano) et de réussites plus comme claies (Raggazin'the Blues).

Musiques de films, volume 2 (00 cherchera en vain le volume 1) est, dit-il, « une parenthèse ». Valses déjantées, mélodies répétitives, tangos déplacés, fanfares à contre-emploi, jeux de guitares en plastique, accordéons foldingues, xylophones de bébé filittent avec la décadence sans jamais s'effondrer totalement dans la nostalgie. L'album rassemble des musiques composées effectipour Tunderground espagnol, ou refusées par le cinéma, mêlées à des classiques du rock ou du foiklore catalan.

★ Musiques pour films, volume 2 et Samedi soir sur la Terre, chez Delabel/Virgin.

touristiques au Chiapas ou l'apologie de l'Internationale situationiste). Ainsi, quand on veut illustrer élégamment son documentaire, son film (comme Diane Bestrand pour Un samedi sur la terre), on vient puiser dans le catalogue Comelade. On y trouve du sentiment, des valses de traviole, des accordéons mai accordés, et un regard brut, immédiat et uni-

Véronique Mortalyne

#### Joseph Racaille, à l'orient du rock

DERRIÈRE LA VOIX d'Arthur H, les atrangements de Joseph Racaille créent une atmosphère épique à la Lawrence d'Arabie. En réalisant cet orientalisme toc qui traverse l'album comme un leitmotiv, « l'arrangeur » s'est souvenu de l'ouverture qu'il avait composée en 1995 pour le Festival de cinéma en plein air de La VIIlette : une musique d'inspiration peptum qui, à sa fin, rejoignait les premières mesures du générique de Cléopâtre. De là date sa fascination pour les bandes-son des sagas antiques bâties par Hollywood et des séries Z italiennes (les sous-Hercule et sous-Spartacus). Etre plus oriental que les Orientaux : tel est le désir de ce passionné de culture méditerranéenne, féru de musique égyptienne, admirateur de Mohamed Abdel Wahab et d'Oum Kalsoum.:

Parmi les trajectoires des musiciens qui concourent à l'alchimie complexe du dernier album d'Arthur H, celle de Joseph Racaille n'est pas la plus facile à décrypter. Curieux de nature, souvent discret, toujours à l'affilt d'une sonorité nouvelle à expérimenter, ce fils de mélomane, dernier de neuf enfants élevés au son des gammes de piano et des exercices de violon, prenait surtout plaisir aux fausses notes, aux ra-

tages qui lui semblaient un comble d'inventivité. N'ayant lui-même reçu aucun cours (peutêtre une leçon d'harmonie, se souvient-il vaguement), c'est en autodidacte qu'il aborde le chant, la guitare et le piano. Après ses débuts, en 1969, dans un groupe vocal qui se produisait sur la Rive gauche et dont il ne veut plus se rappeler, Racaille se he à Marseille avec une dizaine de soixante huitards pour former Barricade.

EXENCICES, DON'T LA GYMNASTIQUE Dans cette sorte de phalanstère, il pratique un frée-rock, dont l'une des règles de base est de me laisser aucune trace enregistrée; les membres pratiquent aussi en commun toutes sortes de

travaux et d'exercices, dont la gymnastique. C'est dans ces années turbulentes que le musicien rencontre Hector Zazou, né à Sidi-Bel-Abbès. Arrivant à Marseille, ce dernier avoue qu'il était encore incapable de jouer Jeux interdits en entier, ce qui n'empêche pas les deux compères de former ZNZ-Louize-Alcazar, un groupe d'où sortiront deux « albums concepts » (dont un Traité de mécanique populaire). S'y mêlent leur goût de l'expérimentation et le désir d'investir des horizons plus larges que celui du

rock pour produire une musique aux accents underground. Sa manière de brouiller les références culturelles et historiques vaut bienrôt à Joseph Racaille l'étiquette de « postmoderne ». Si postmodernité il y a, c'est, dit-il, en ce que la musique contemporaine l'emuie (il emploie un vocable pius cru), trop intellectualisée, trop abstaite qu'elle est depuis... Schönberg i Pour ce proche du groupe Bratsch, le tzigane représente une sorte d'idéal musical: éternellement nomade, il puise, pille, s'approprie, absorbe les so-norités et les rythmes des pays traversés sans jamais perdre le fil de sa propre identité.

Dans les années 80, Joseph Racaille compose aussi des orchestrations pour les chorégraphies de Philippe Decoufié, notamment pour Triton et pour la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville. Les arrangements pour cordes écrits pour Arthur H sont à la mesure de ses facettes multiples - avec cette souplesse qui lui permet de se fondre en musicien d'Orient, ou en compositeur romantique du XIX siècle ou en inventeur d'une rum-

Cyril Jarton

# Les musiques d'Arthur, plus envoûtantes que ses mots

ON LE SAIT depuis son premier album, Arthur H aime donner à ses chansons des allures de films noirs. Le jazz ou la rumba s'amusent à tramer-des complots. La voix et les rêves d'un pianiste qui a trop traîné dans les bars de Pigalle, s'embrume de fumée et d'alcool. Si le chanteur flirte aujourd'hui avec le trip-hop, c'est sans doute que le genre se nouvrit volontiers d'effets cinématographiques. Il n'aime pas qu'on lui rappelle sa filiation avec Tom Waits, mais sa discographie évohie à l'image (raccourcie) de celle du Californien, idole de Jacques Higelin. Deux premiers disques mots souvent en decà de la magie Arthur H et Bachibouzouk-

du Waits première période (celle de Nighthawks at the Dinner) précèdent ce Trouble-fête plus aventureux qui pourrait être son Swordfishtrombones.

Subtilement, Arthur H a pilé la technologie du sampling à la chaleur d'un swing organique. Des arabesques de cordes (Joseph Racallle) et les percussions exotiques de Steve Shehan nimbent ces ambiances de poésie fantastique et de mystère oriental. Un parfim de Dame en noir, de Fantômas et de Pépé le Moko. Mais de ces musiques envoltantes Arthur tire des suggérée, sauf quand il emprunte

proches des saynettes jazz-blues à Haubert - Salammbô, chanson humour de grand timide. de presque parlée, a été trouvée dans « un livre consacré à l'exotisme dans l'art occidental, avec des récits de batailles d'éléphants hallucinatoires » -, ou à Blaise Cendrars - la Tour Eiffel sidérale est inspirée du Lotissement du ciel, où le poète conte l'histoire d'« un Brésilien isolé dans la jungle, Oswaldo Padroso, féru de culture française, qui découvre une constellation en forme de tour Eiffel le jour de la victoire

de la Marne, le 7 septembre 1914 ». . Natrateur, Arthur H hésite entre un surréalisme désinvolte et des histoires ou des personnages sans sur scène ne peut douter de son 531 473-2. Sortie le 10 septembre.

l'épaisseur de sa personnalité. Des titres comme Le Baron noir, La Femme idéale, J'ai un revolver, Le Soleil de l'amour se trémoussent allegrement. Mais Arthur semble parfois reculer devant les mots, là où Gainsbourg jonglait en virtuose. Son timbre raugue nous promet de l'émotion, mais le jeune homme reste systématiquement à distance. Trop pudique ou paralysé, peut-être, par le poids

Stéphane Dayet

conséquence. Qui a vu le pianiste \* Trouble-fête, 1 CD Polydor



de notre envoyé spécial

règle, et il y a l'art, qui est de l'ex-

ception », écrivait Jean-Luc Go-

nions officielles. Jeudi 5, ce fut

l'assemblée des professionnels

français et italiens. On se promit

des lendemains qui chanteront à

l'unisson, des commissions part-

taires et peut-être quelques me-

sures concrètes comme une aide à

la distribution dans le « pays

frère » des productions d'en decà

et d'au-delà des Alpes. L'art était,

lui, sur les écrans. Deux francs-ti-

reurs, bien indifférents à ces di-

plomaties, en portaient le sombre

et douloureux flambeau. Deux

hommes à part du cinéma, Jean-

Luc Godard et Otar Iosseliani. Il se

trouve que l'art parlait de la

guerre d'anjourd'hui, c'est-à-dire

de la guerre civile. Et de l'Histoire,

Il en pariait avec douleur, avec fu-

Otar Iosseliani invoque; en cha-

man épicurien, la guerre et l'histoire de son pays, la Géorgie. Bri-

gands, chapitre VII, se construit

avec une joviale liberté de narra-

tion, à travers trois récits situés

respectivement à l'époque médié-

vaie, au plus fort de la terreur sta-

linienne, et à présent que les fac-

tions se tirent dessus pour le plus

grand profit de la nomenklatura et

de la mafia, si quelqu'un peut dire

reur, avec le sourire.

DE VENISE

« Il y a la culture, qui est de la

dard dans /LG/

JLG. Comme

Venise est un

grand festival,

on s'y soucie

de l'exception.

La règle, ce

sont les réu-

هكذامن الإمل

# La théorie des exceptions avec deux francs-tireurs du cinéma

A la Mostra, Jean-Luc Godard et Otar losseliani montrent la guerre civile en « souriant »

Sur la lagune, parallèlement aux films, les réu- du cinéma italien et ceux du cinéma français se tembre) et Philippe Douste-Blazy, pour tenter de

Neuf ans après la mort de leur créateur, les deux héros de bande dessinée reviennent pour un treizième album

Ted Benoît et Jean Van Hamme

ressuscitent Blake et Mortimer

leur « père », Edgar-Pierre Jacobs, faire Francis Blake. Un retour qui coîncide avec le cinquantenaire de leur naissance, en 1946, dans Tîn-

L'Affaire Francis Blake, en libralrie le 21 septembre (Dargaud-Editeur, 68 pages, 78 francs), est le treizième tome des aventures des deux personnages mythiques de la BD franco-belge : le Gallois Francis Blake, chef du service de contreespionnage britannique, le MI-5, et son ami, l'écossais Philip Mortimer, professeur et scientifique. Leur retour est le fruit de la complicité de deux auteurs réputés de BD. Ted Benoît (Berceuse électrique, Histoires vraies, etc.) et Jean Van Hamme (Thorgal, XIII. Largo Winch, Les Maîtres de l'Orge, etc.).

Tous deux se sont immergés dans les ouvrages consacrés à Edgar-Pierre Jacobs et out relu les douze précédents albums afin de s'imprégner de l'univers très british de Blake et Mortimer, mélange d'enquête policière, de fantastique

L'Affaire Francis Blake a mis quatre ans à sortir des presses, laps de temps nécessaire à Ted Benoît, le dessinateur, et à Jean Van Hamme, le scénariste, pour s'inscrire dans les traces d'Edgar-Pierre Jacobs sans pour autant abdiques leur propre l'berté créatrice. « C'est pour moi une véritable leçon de dessin que de dessiner Blake et Mortimer en m'inspirant de Jacobs », confie Ted Benoft. Pour Jean Van de Blake et Mortimer correspondait à un rêve : f'ai retrouvé la bouffée d'émotion que j'ai eue quand f'ai lu,

BLAKE ET MORTIMER sont de enfant, « Le Secret de l'espadon » en

Le résultat est à la hauteur du talent des deux auteurs et des efforts dépensés. L'Affaire Francis Blake conte la pseudo trahison de Francis Blake transformé en taune introduite au sein du MI-5. Mortimer n'en croit pas un mot et se lance sur les traces de son ami pour aboutir, au bout d'une longue traque au repaire de leur ennemi juré, le fameux colonel Obik.

**500 000 EXEMPLAIRES** 

Au cours de cette longue course, qui emprunte à Hitchcock et à John Buchan, on croise une bonorable correspondante plus britannique que la reine mère, on parcourt la lande écossaise - une curiosité dans l'œuvre de Jacobs qui avait plutôt pour habitude de choisir pour décor des terres plus éloignées - et on découvre dans le château d'Armuir le toujours ignoble Colonel Olrik... Dargaud a mis les petits plats

dans les grands pour célébrer la parution de cet album tiré à 500 000 exemplaires. Une centaine à Paris, avant la parution de L'Affaire Francis Blake. Le coût total de la promotion de l'album est de deux millions de francs, et il faudra que Dargaud vende au moins 180 000 exemplaires pour récupérer son investissement. Mais L'Affaire Francis Blake a déjà été bénéfique à l'hebdomadaire Télérama: celui-ci a enrayé la traditionnelle prépubliant, cet été, la demière énigme des deux héros de Jacobs.

Yves-Marie Labé

jouent des rôles différents selon les époques, les histoires interferent, riment, et raisonnent. On passe sans transition du burlesque muet au tragique, de la comédie musicale ironique à la chronique

nions officielles se succèdent presque sans inter-ruption. Jeudi 5 septembre, les professionnels pectifs, Walter Veltroni (Le Monde du 5 sep-les deux pays.

C'est une histoire racontée par un malin, et signifiant beaucoup, très shakespearienne néanmoins. Poétique et pugnace, habilement bâtie tout en demandant à ses spectateurs : d'accepter : des conventions et des coq-à-l'âne aussi déroutants que réjouissants, elle n'aurait rien perdu à être plus

miste, convoque la guerre et l'histoire de ses pays, l'Europe et le dnéma. For ever Mozart se construit avec une implacable rigueur de narration autour de la sempiternelle question de la représentation - du moins est-ce l'un des chemins pour aborder ce film comme toujours proteiforme.

Jean-Luc Godard, savant pessi-

Face au silence des nations envers la Bosnie qui meurt, une poignée de jeunes gens trame une représentation théâtrale à Sarajevo. Pace aux impératifs de la finance et du mépris se met en place le pectacle d'un tournage de film.

Les jeunes gens déboulent dans la guerre, mais comment faire encore la représentation de la guerre, après Raonl Walsh et Samuel Fuller, et puis après CNN? Et qu'est-ce qu'« ll y a à voir » (toujours prendre cette expression au pied de la lettre avec Godard) entre la guerre dans les Balkans et une production de cinéma? La piste, sinon la réponse, est dans la phrase citée au debut. Et il y a su moins un point commun, de l'entreprise de Godard à celle des adolescents portant Museet vers la ville martyre. quelque chose qui donne à For ever Mozart une topalité et une vivacité plus allègres que dans les films précédents. Cela s'appelle le, courage. Il n'est pas sûr que ça

Dans une section parallèle, cette journée vénitienne aura encore réservé une heureuse surprise, avec un premier film de Jean-Paul Civeyrac: Ni d'Eve ni d'Adam prend son élan sur un défaut courant du cinéma d'auteur, celui d'un parti pris posé sans justification. Son jeune héros est et restera une sorte d'animal rebelle, au milieu d'un environnement désespérément hostile et aveugle. La force du film est de faire de cet a priori un carburant qui permet d'accompagner avec énergie et dignité, rage et vivacité, et grâce gussi aux adolescents qui tiennent remarquablement les premiers rôles (Guillaume Verdier, Morgan, Hainaux), la course éperdue du

Jean-Michel Frodon

## La « chasse aux papillons » d'un photographe précurseur

GERARD RANCINAN, portraitiste baroque des rrands de ce monde.

VISA POUR L'IMAGE, Hôtel Pams, 18, rue Emile-Zola, 66000, Perpignan. Tél.: 68-35-97-00. Exposi-tions jusqu'au 15 septembre. Solrées-projections (22 h) jusqu'au 7 septembre.

PERPIGNAN

de notre envoyé spécial. Une muit de 1975, Gérard Rancinan s'est retrouvé dans les gradins d'une arène désertée de Madrid. Où un jeune torero inconnu s'entraînait avec sa cape dans des lumières fécriques. Une passe à gauche, une autre à droite, face à un toro imaginaire. Sans se faire remarquer, ce photographe de reportage saisit l'instant magique : c'est la révélation. Il deviendra un por-

Out depuis défilé devant-son objectif Fidel Castro. Prançois Mitterrand, Hosni Moubarak, Cousteau, et puis une pléiade de sportifs. Tous forment ce qu'il sppelle « mon voyage au pays de l'homme », et sont exposés à Perpignan, dans la salle centrale du Couvent des Minimes, dans le cadre du 8º Visa pour l'image.

« Ces portraits, c'est ma chosse aux papillons », explique ce personnage grandiloquent de quarantetrois ans, qui lache avec aplomb : « Je fais du Cartier-Bresson posé... Bon, c'est une image... » En fait, Rancinan réalise des portraits parfois kitsch. Comme ces du quotidien El Pais, première série marquante, en 1985. Marie-Jo Pérec, brandissant un drapeau tricolore sur un rocher où viennent se fracasser les vagues. Castro? Raide devant un ciel d'encre. Desmond Tutu? Dans un cimetière d'enfants noirs. « Je propuise les gens dans un éndroit hostile, sauvage ou féérique, et

DÉPECHES

et à l'export.

people accaparent les magazines. Mais ceux de Rancinan révèlent un étrange mélange de perfection et de bricolage. Il en résulte des images fragiles, où l'ord sent que le reporter est encore là.

· Parfois Péchec est au bout, comme dans la photo du triple-sauteur Jonathan Edwards, bien ridicule à vouloir s'envoler en battant des bras. Les meilleures images, en fait, sont les plus dépouillées : Bubka droft comme un « i », regard vers le ciel, qui brandi sa perche plantée dans un décor de givre et de neige. S'il faut plusieurs mois pour apprivoiser des per-

sonnalités, la prise de vue en revanche est « brutok comme un comp de jeu », ne dépassant pes dix à vingt minutes. Pour Bubka, il n'a eu droit qu'à douze secondes et trois images. Il est vrat qu'il faisait - 20 °C. Gérard Rancinan, april avoue ne pas être « un im-

mense technicien », désente les studios pour les décors naturels, car il yeut que l'on sente « l'espace, le froid. le vent, les couleurs. Pour qu'un sentiment gagne

L'époque est aux photos bidouillées sur ordinateur. Rancinan, lui, met un point d'honneur à ne ves *a monter »* ses images et s'enivre de ses rencontres « Trois mille militaires protégalent Moubarak, d'autres nettoyaient le sable. C'était fou ! » Au début, beaucoup ont trouvé « ringardes » ses mises en scène un peu appuyées. Aujourd'hui, il les public dans le monde entier, de Paris-Maich à Life, précurseur d'un style aujourd'hui beaucoup copié. Il s'en amuse et pense à la seule proie qui, jusqu'ici, lui a échappé : Mandelai

Michel Guerrin

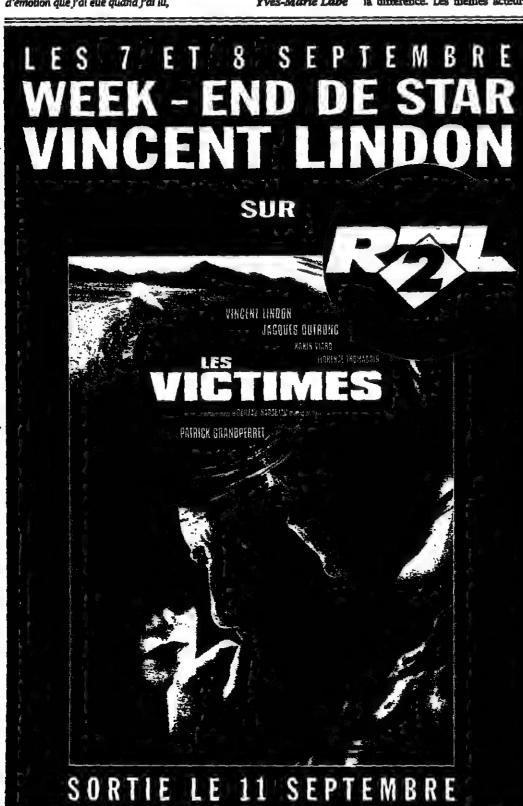

M THÉÂTRE: la Comédie-Pran-BATAILLE DE TAGLIAMENTO çaise propose des tarifs préférentiels pour la rentrée. Du 6 au. 26 septembre, le prix des places varie de 20 à 130 frança - au lieu de 35 à 185 francs – pour les trois spectacles à l'affiche : Le Misan-MACBETH thrope, de Molière, mis en scène per Simon Eine, Moi, de Labiche, mis en scène par Jean-Louis PEER GYNT Benoît, et Léo Burckart, de Gérard de Nerval, mis en scène par Jean-Pierre Vincent CINÉMA: la Cinémathèque française, créée en 1936, fêtera son 60 anniversaire hmdi 9 sep-ZAKAT tembre. A cette occasion, physicurs bommages lui seront rendus en France et aux Etats-Unis, notamment au Musée d'art moderne de New York. En outre, la maison fondée par Henri Langlois et Georges Franju doît déménager PEARLS FOR PIGS temporairement, avant de s'installer en l'an 2000 au Palais de Tokyo, où sera créé le Palais du cinéma. ■ ÉDITION : mouvements à la direction d'Hachette. Alain Ger-PLATON G... millon a pris les fonctions de directeur de la branche grande diffusion d'Hachette Livre, succédant à Agnès Touraine, qui avait quitté le groupe au printemps 1995. Diplômé d'HEC, âgé de quarante-COMME TU ME VEUX sept ans, il était depuis un an directeur de la division linge de maison de la filiale allemande KBC. René Guitton, directeur d'Hachette Carrère, devient direc-Théâtre de Gennevilliers teur général d'Edition nº 1 tandis que Marc Moingeon, directeur de la branche éducation d'Hachette Livre, devient délégué général 41 32 26 26 % 41 32 26 10 d'Hachette Livre à la francophonie

- 英 BAST 27 796 41

and the first of

NEMA

1.3

451.1 C. M.

arrespondence with the ALIES SHOULES frame of the ATT 20 14 化铁矿 电脉 A STRANGE LANGE OF STREET

SHANIPAL . F E R HITCHING

## Bal de rentrée

**s** exceptions

Meurs du cinéma

Rock, valse, java et tubes rétro en plein cœur de Pigalle

COMME des millions de compatriotes, vous avez dansé tout l'été la macarena et le carapicho? Le Grand Orchestre de l'Elysée-Montmartre se propose de vous désintoxiquer, tout en gardant ce petit parfum de vacances. Depuis un an environ, on sait que deux fois par mois, au cœur de Pigalle, on peut faire provision de bonne humeur en se rendant au bal. Une bande de joyeux drilles s'est mis dans la tête de faire virevolter bras dessus, bras dessous « branchés » et populo.

Et ça marche! Le Grand Orchestre enchaîne rock des familles, valse et java. Plus que tout, il



prend un malin plaisir à rejouer à sa facon - entre hommage ému et second degré clownesque - les grands tubes de la variété française des années 60 et 70. Et quand les musiciens se reposent, c'est DJ Riad, animateur zélé des nuits parisiennes, qui mitonne une sélection de disques rêtro. Jusqu'à l'aube, une foule de plus en plus compacte prend ainsi le parti de s'amuser à plagier les Claudettes ou les marlous des barrières.

★ L'Elvsée-Montmartre, 72, boulevard de Rochechouart, Paris 18\*. Mª Anvers. A partir de 23 heures,

### **UNE SOIRÉE À PARIS**

Papaito, Alfredo Rodriguez, Jesus Alemany Chanteur et percussiconiste, Papalto, ie timbre brûlantet la frappe hargneuse, fut l'un des piliers de la mythique Sonora Matancera. Un groupe au sein duquel le toujours très inspiré pianiste Alfredo Rodriguez fit également de jolies étincelles. Ancien trompettiste de Sierra Maestra, Jesus Alemany joue avecume chalcur généreuse. Trois noms qui sonnent comme une promesse. Trois héros du

tempo latino réunis pour le meilleur de la musique cubaine et accompagnés per dix musiciens. New Morning, 7-9, rue des Petites-Ecuries, Paris 10°. Me Château-d'Eau. 20 h 30, le

Dans le jeu du trompettiste Eric Le Lann s'entendent des tendresses, une profondeur parfois aux approches de la félure. Toujours attentif à la mélodie, Le Lann sera le leader attentionné d'un quartette où figurent le pianiste Eric Legnini – compagnon

régulier des frasques musicales de la colonie italienne des chibs de la rue des Lombards -, Jean-Pierre Amaud à la batterie et le contrebassiste Rétuy Vignolo.

Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1º. M °Châtelet. 22 heures, ies 6 et 7 septembre. TEL: 40-26-46-60. Location FNAC, Virgin, De 30 Fà 80 F.

RÉGION Une sélection musique, danse, théâtre

et art en région MUSIQUE CLASSIQUE

ARREVILLE A Sei Voci, les Sacquehoutiers de Tou Des Prés : Missa Hercules Dux Ferrariae. Maîtrise de Notre-Dame, Bernard

Fabre-Garrus (direction). dise du Saint-Sépulcre, 80 Abbeville 20 h 30, le 11 septembre. Tél.: 22-97-37-49. De 90 F à 130 F.

Et le 12 septembre, à 20 h 30, à le ce thédrale de Senlis. AMBRONAY Collegium Vocale de Gand

Bach : Cantates, Motets. Vasiljka Jezov zek (soprano), Andreas Scholl (alto), James Taylor (ténor), Peter Kooy (basse), Philippe Herreweghe (direct Abbaye, 01 Ambronay. 20 h 30, le

13 septembre. Tél.: 74-35-08-70. De 60 F à 300 F.

Orchestre philitarmonique du Liucem

Britten: Wer Requiem. Phyllis Cannan (soprano), James Oxley (ténor), Charles Van Tassel (baryton), Solistes de l'Orchestre de Picardie, Mattrise des Pays de la Loire, Chœur du Festival de Brighton, Leszlo Heltay (direction). Cathédrale, 80 Amiens. 20 h 30, le 13 septembre. Tél.: 22-97-37-49. De 90 F À 130 F

**BEAUMONT-HAGUE** Orchastre régional de Basse Norma

Bach : Concerto pour deux daviers e orchestre BWV 1062. Mozart : Concerto pour deux pianos et orchestre KV 365. Chostakovitch: Kammers nie. Saint-Saëns : Le Carnavai des ani maux, Hélène et Marie Desmoulin (piano), Dominique Debart (direction) Salle polyvalente, 50 Beaumont Hague, 20 h 30, le 7 septembre, Tél. : 33-01-57-20, 30 F. BESANÇON

Françoise Pollet (soprano), Anne-Ma rie Fontaine (piano). Œuvres de Puccini, Verdi, Brahms, Wagner, Strauss, Massenet, Duparc, Fauré

Opéra-Théâtre, place du Théâtre, 25 Besancon, 17 heures, le 7 septembre Tel.: 81-82-82-85. De 130 F à 200 F.

Schubert: Sonate pour plano D 664. Beethoven: Sonate pour plano op. 109. Liszt : Saint François d'Assise préchant aux oiseaux. Brahms: Sonate pour pieno op. 2. Wagner-Liszt: La Mort d'Isolde.

n. 20 h 30, le 7 septemb TM - Rt-R2-R2-R5, De 130 F à 250 F. Orchestre de Besançon

de concerts, Symphonia nº 40. Francoise Poliet (soprano), Peter Csaba (di-

Tél.: 81-82-82-85. De 130 F à 250 F. a-Marie Le Guay (piano). Liszt: Etude d'exécution transcen-

dante nº 11. Schumann : Kreisierlana. Albeniz: Iberia, extraits. Opéra-Théâtre, place du Théâtre, 25 Besançon. 17 h 30, le 13 septembre. Tél.: 81-82-82-85. 130 F.

Bruckner: Quintette à cordes, Schu et la mort ». Gérard Caussé (alto). Opéra-Théâtre, place du Théâtre, 25 Besançon. 20 h 30, le 13 septembre. Tél.: 81-82-82-85. De 130 F à 200 F.

Bononcini : Sinfonia nº 3 et 4. Stabat Mater. Sceriatti : Motet. Rossana Bertini (soprano), Claudio Cavina (alto), Sandro Naglia (ténor), Sergio Forest

13 septembra. Tél. : 56-48-58-54. De CHARTRES

Todd Wilson (orgue). Œuvres de Couperin, Franck et Dupré. Cathédrale, 28 Chartres. 16 h 45, le

Goldberg et Bach, Nancy Argenta (soprano), Gottfried von der Goltz (direc-Ealise Saint-Pierre du lycée Bartholdi

Christine kart (harpe), Renaud Capu-

Œuvres de Corelli, Parish-Alvars, Schu bert, Ysaye, Saint-Saëns et Bartok. Eglise, 25 Gournois. 17 heures, le 8 sepmbre. Tél.: 81-82-82-85. 130 F. GRAY

Krommer: Quatuor pour flûte et cordes. Mozart: Quatuors pour flûte et cordes KV 285. Rossini : Quatuor pour flûte et cordes. Hôtel de ville, 70 Gray. 20 h 30, le

13 septembre. Tél. : 81-82-82-85. 120 f. LONS-LE-SAUNIER Toutouse

(direction). Eglise des Cordeliers, 39 Lons-le-Sau-

nier. 20 h 30, le 13 septembre. Tél. : 81-82-82-85, 130 F.

LURE fèvre (basson) Œuvres de Telemann, Mozart, Bach, C. P. E. Bach et Devienne. Auditorium, 70 Lure. 20 h 30, le 13 sep-

tembre. Tél.: 81-82-82-85. 130 F. LYON L'Elish d'amore

de Donizetti. Angela Gheorghiu (Adina), Roberto Alagna (Nemorino), Roberto Scaltriti (Belcore), Simone Alaimo (Dulcamara), Elena Dan (Gianetta), Chœur et orchestre de l'Opéra de Lyon, Evelino Pido (direction), Frank Dunlop (mise en scène), Sylvie Kay (chorégraphie).

Opéra Nouvel, 1, place de la Comédie, 69 Lyon. 17 heures, le 8 septembre ; 45-45. De 185 F à 470 F. PESMES

Monique Simon (mezzo-soprano), Juan-Manuel Quintana (viole de Œuvres de Couperin, Marais, Bernier,

Bach, Telemann et Haendel. Eglise, 77 Pesmes. 15 h 30, le 8 septembre, Tel.: 81-82-82-85, 130 F. **SENS** Les Jeunes Sofistes

Œuvres de Gesualdo, Huber, Gabrielli. Scelsi. Rachid Safir (direction). Abbatiale Saint-Jean de l'ancien hôpital, rue Alsace-Lorraine, 89 Sens. 20 h 45, le 13 septembre. Tél.: 86-65-19-49. De 80 F à 100 F.

DANSE

LE TEMPS D'AIMER À BIARRITZ (6º édi-

Bailet National de Marseille Roland Petit (les 7 et 8), la Compagnie Bubulus (le 9), Paolo Mohovich (le 10), Compagnie Senza Tempo (le 11), Compagn Colline (le 12), Ballet de l'Opéra de Wiesbaden (les 13 et 14), Compagnie A fleur de peau (le 16), Nats Nus (le 17), Increpacion (le 18), Compagnie Geneviève Sorin-Mesari (le 19), Béjart Ballet Lausanne (les 20, 21 et 22).

Gare du Midi (ex Palais des Festivals), 64 Biarritz. Jusqu'au 22 septembre. Tél.: 59-22-20-21. De 70 F à 200 F.

THÉÂTRE

CHARTRES

Une journée particullère d'Ettore Scola, mise en scène d'Emmanuel Ray, avec Catherine Depont, Antoine Mameur, Sandra Ressort, Pascale Fournier, Félicle Pichot, Jean-François Maisons, Nicolas Pichot et Mathieu Ge-

Collègiale Saint-André, rue Saint-André, 28 Chartres. 18 h 45 et 21 h 30, les 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tel.: 37-36-31-58. Durée : 2 heures. 40 F\* et 70 F. Dernières.

Una journée particulière d'Ettore Scola, mise en scène d'Emma-

nuel Ray, avec Catherine Depont, Antoine Marneur, Sandra Ressort, Pascale Fournier, Félicie Pichot, Jean-François Maisons, Nicolas Pichot et Mathieu Ge-

Chapelle de l'Hôtel-Dieu, 28 Dreux. 18 houres et 21 houres, le 7 ; 17 houres, le 8. Tél.: 37-36-31-58. Durée: 2 heures, 50 F. MARLET

Footsbarn, 25 ans, une célébration de

théátre avec Footsbarn, Ton und Kirschen, Teatro ao Largo, Navanad Theatre, The Infletable Theatre-Rod Goodall, Nola Rae, Licedei-4, Tapa Sudana, Mas Soegeng, Manique Brun, Antoine et Agathe, Jacques Lecoq, Philippe Avron, Philippe Caubère, Georges Bigot, Patti B, Daniel Rovai et Richard La Chaussée, 03 Maillet, 14 heures, les

7 et 8. Tél. : 70-06-76-70. 80 F. NOVALAISE Tabetaba de Bernard-Marie Koltès, mise en

scène de Brigitte Foray, avec Nicolas Dogué et Christophe Ratandra. Théâtre en milieu rural, 73 Novalaise 18 h 15, le 13. Tél. : 79-37-70-88. Entrée

SAINT-ÉTIENNE

La Médée de Saint-Médard d'Anca Visdei, mise en scène de

Jacques Echantillon, avec Arlette Allain, Paul Charleras et Jean-Pierre Théatre René-Lesage, 7, avenue Emile-

Loubet, 42 Saint-Etienne. 19 h 30, les 10, 12, 16, 17, 19; 20 h 30, les 11, 13, 14, 18, 20. Tél.: 77-32-79-26. Durée: 0 h 50. 70 F.

SAINT-GENEX-SUR-GUIERS Ne touchez pas à Molière

d'après Molière, mise en scène du Footsbarn Travelling Theatre, avec Agnieska Bihel, Christophe Bihel, Paddy Fletcher, Keis Hayter, Paddy Hayter, Shaji Karyat, Heinzi Lorenzen, Sasha Milton-Vine, Agathe Olivier-Rigot, An-

et Severn Thompson. Théatre en milieu rural, 73 Saint-Genix-sur-Guiers. 19 heures, le 13. Tél.: 79-37-70-88. Durée : 2 h 20. Entrée libre.

toine Rigot, Carl Schlosser, Liza Spenz

ART ALRI

De Picasso à Barcelo

Musée Toulouse-Lautrec, palais de la Berbie, 81 Albi. Tél.: 63-49-48-70. De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 29 septembre. 20 E

ALES Christian Bonnefoi Musée-bibliothèque Pierre-André-Benoît, 52, montée des Lauriers, Rochebeile, 30 Alès. Tél.: 66-86-98-69. De MEYMAC

I.

mardi. Jusqu'au 29 septembre. 20 F. AMIENS

La Russie romantique: peintures et decsins du musée de Tver Musée de Picardie, 48, rue de la République, 80 Amiens. Tél.: 22-91-36-44. De 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures. Fermé lundi. Jusqu'au

3 novembre, 20 F.

ANGERS inthony Caro Musée des Beaux-Arts, 10, rue du Musée. 49 Angers. Tél.: 41-88-64-65. De

9 heures à 18 h 30. Jusqu'au 26 octobre. 10 E ANTIBES 1946, l'art de la reconstruction Musée Picasso, cháteau Grimaldi, place

Mariéjol, 06 Antibes. Tél.: 92-90-54-20. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 30 septembre. 20 F. ARLES

Riera i Arago Fondation Vincent-Van-Gogh, palais de Luppé, 26, rand-point des Arènes, 13 Arles. Tél.: 90-49-94-04. De 10 heures à 19 heures. Jusqu'au 30 sep-

tembre. 30 F. BEAUMONT-DU-LAC Michel Paysant, Marie Sester Centre d'art contemporain de Vassi-vière, lie de Vassivière, 87 Beaumont-

du-Lac. Tel.: 55-69-27-27. De 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 22 septembre. 15 E

Centre d'art contemporain de Vassivière, lle de Vassivière, 87 Beaumontdu-Lac. Tel.: 55-69-27-27. De 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 22 septembre.

BORDEAUX

trepôt, 7, rue Ferrère, 33 Bordeaux. Tél. : 56-44-16-35. De 12 heures à 19 heures ; mercredi jusqu'à 22 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 29 septembre. CAMBRAI

CAPC-Musée d'Art contemporain-En-

Suzanne Valadon (1865-1938) Musée municipal, 15, rue de l'Epée, 59 Cambral. Tél.: 27-82-27-90. De 0 heures à 12 heures et de 14 heures à

18 heures. Fermé lundi, mardi. Jusgu'au 1≅ décembre, 20 F. Pinchus Krémégne Musée des Beaux-Arts, 29, cloître

Notre-Dame, 28 Chartres. Tél.: 37-36-41-39. De 10 heures à 18 heures. Farmé mardi. Jusqu'au 6 novembre. 20 F. CHENONCEAU Julian Schnabe

Château,, 37 Chenonceau. Téi.: 47-23-90-07, De 9 heures à 19 heures. Jusgu'au 3 novembre. 40 F (parc et châ-COGNAC

/ariations, op. 96 Musee municipal, 48, boulevard Denau. 16 Cou ic. *Tel.* : 45-32 07-25. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Fermé mardi.

Jusqu'au 4 novembre, 12 f. Ages et visages de l'Asie Musée des Beaux-Arts, palais des Etats-de-Bourgogne, 21 Dijon. Tél. : 80-74-

52-70. De 10 heures à 18 heures. Fermé mardii. Jusqu'au 28 octobre. 20 F. DOLIAL

Georges Demen et l'invention du ciné-

Musée de la Chartreuse, 130, rue Chartreux, 59 Douai. Tél. : 27-87-17-82. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; dimanche de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures.

Fermé mardi. Jusqu'au 30 septembre. EVILLA TREES Botchio : sculptures du Bénin, Afrique Espace Paul-Rebeyrolle, route de ledde, 87 Eymoutiers. Tél. : 55-69-58-

88. De 10 heures à 19 heures. Jusqu'au 3 novembre, 20 f. Hans Hartung

Le Capitou-Centre d'art contemporain, zone industrielle du Capitou, 86 Fréjus. Tél.: 94-40-76-30. De 14 heures à 19 heures. Fermé lundi, Jusqu'au 30 septembre. Entrée libre. ISSOIRE

Yan Pel-Ming Centre culturel Pomel, place de Verdun, 60 Essoire. Tél.: 73-89-07-17. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 15 octobre. 10 F. LANNION

18" Estivales photographiques du Tré-L'Imagerie, 19, rue Jean-Savidan, 22 Lannion. Tél.: 96-46-57-25. De 15 heures à 18 h 30. Fermé dimanche ; mardi. Jusqu'au 28 septembre. Entrée

LECTOURE L'Eté photographique de Lectoure Centre photographique, 5, rue Sainte-Claire, 32 Lectoure, Tél.: 62-68-83-72. De 15 heures à 19 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 27 septembre, 10 F. MARSFILLE

Arman & Part africaln Centre de la Vieille-Charité, 2, rue de la Charité, 13 Marseille. Tél.: 91-56-28-38. De 11 heures à 18 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 30 octobre. 20 F.

L'Art au coros Musée d'Art contemporain, galeries contemporaines, 69, avenue d'Halfa, 13 Marseille, Tél.: 91-25-01-07. De 11 heures à 18 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 15 octobre. 15 F.

Viallat La Cour d'or, musée de Metz. Z. rue du Haut-Poirier, 57 Metz. Tél.: 87-75-10-18. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, Jusqu'au 27 octobre. 30 F.

Garouste/Garouste et Bonetti

Abbaye Saint-André, centre d'art contemporain, 19 Meymac. Tél.: 55-95-23-30. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 6 octobre. 25 F.

MONTBELLARD La Sainte Russie, mille ans de culture

Musée du château des ducs de Wurtemberg, 25 Montbéliard. Tél.; 81-99-23-45. De 14 heures à 18 h 30. Fermé mardi. Jusqu'au 22 septembre, 30 F.

MONTPELLIER Le Paysage de Poussin à Courbet Musée Fabre, pavillon, esplanade Charles-de-Gaulle, 34 Montpellier. Tel.: 67-66-13-46. De 10 heures A 19 heures ; nocturne vendredi jusqu'à 21 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 27 oc-

tobre. 25 F.

MORLAIX Panoramas, 1981-1996, la collection du

FRAC Bretagne Musée des Jacobins, place des Jacobins, 29 Morlaix. Tél.: 98-88-58-88. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 11 novembre. 25 F.

MICE ėriques Polymėres Musée d'Art moderne et d'Art contemporain, promenade des Arts, 06 Nice. Tél.: 93-62-61-62. De 11 heures à 18 heures. Nocturne vendredi jusqu'à 22 heures. Visites guidées les mercredi à 16 heures ; tarif : 20 F. Fermé mardi.

Jusqu'au 15 septembre. 25 F. Pascal Convert Villa Arson, 20, avenue Stephen-Liégeard, 06 Nice. Tél.: 92-07-73-80. De 13 heures à 19 heures. Jusqu'au 6 octo-

bre. Entrée libre. Matisse et Bonnard, une amitié Musée Matisse, 164, avenue des Arènes-de-Cimiez, 06 Nice. Tél.: 93-53-40-53. De 10 heures à 18 heures. Fermé

Gerhand Richter Carré d'art-Musée d'Art contempo-

rain, place de la Maison-Carrée, 33 Nîmes. Tél. : 66-76-35-70. De 10 heures à 18 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 15 septembre. 22 F.

mardi. Jusqu'au 27 octobre. 25 F.

ORNANS Courbet, l'amour

Musée Gustave-Courbet, place Robert-Fernier, 25 Ornans. Tél.: 81-62-23-30. De 10 heures à 18 heures, Jusqu'eu 27 octobre, 40 F. PONT-AVEN

Emile Schuffenecker, 1851-1934 Musée municipal, place de l'Hôtel-de-Ville 29 Pont-Aven. Tél.: 98-06-14-43. De 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 30 septembre

ROCHECHOUART

Propositions : Félix Gonzales-Torres, Douglas Gordon, Fabrica Hybert Musée départemental d'Art contemporain, château, 87 Rochechouart. Tél.: 55-03-77-77. De 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. Fermé mardī, Jusqu'au 6 octobre. 15 F. ROUEN

Modialiani, dessins de la collection Paul Alexandre

Musée des Beaux-Arts, square Verdrei, 76 Rouen. Tél.: 35-71-28-40. De 10 heures à 18 heures. Visites commentées samedi à 15 heures. Fermé merdi. Jusqu'au 14 octobre. 35 F. SAINT-REMY-DE-PROVENCE

Gustav Adolf Mossa Centre d'Art Présence-Van Gogh, 8, rue Estrine, 13 Saint-Rémy-de-Pro vence. Tél.: 90-92-34-72. De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé lundi. Jusqu'au 3 novembre. 20 F. SAINTETROPEZ

Autour de Misia Musée de l'Annonciade, place Gram mont, 83 Saint-Tropez, Tél.: 94-97-04-D1. De 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 14 octobre, 36 F. SIGEAN

Robert Morris Centre d'Art contemporain, hameau du Lac, 11 Sigean. Tél. : 68-48-83-62. De 15 heures à 19 heures, Jusqu'au 29 sep-

STRASBOURG De Giotto à Canaletto, peintures itaiennes du musée des Beaux-Arts Palais du Rohan, Musée des Beaux-Arts, 2, place du Château, 67 Strasbourg. Tél.: 88-52-50-00. De 10 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures ; dimanche de 10 heures à 17 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 17 octobre. 20 F (musée + exposition). TANLAY

Françoise Quardon Centre d'Art contemporain, Château 89 Tanlay. Tél.: 86-75-76-33. De 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 29 septembre, 20 F. VENCE

De Monet à Soulages, 1900-1960 Château de Villeneuve, Fondation Emile-Hugues, 2, place du Frêne, 06 Vence. Tél.: 93-58-15-78, De 10 heures à 18 heures, Fermé lundi. Jusqu'au 13 octobre, 20 F. Nouvelles Impressions d'Afrique

Galerie Beaubourg, château Notre-Dame-des-Fleurs, 06 Vence. Tél.: 93-24-52-00. De 11 heures à 19 heures. Fermé dimanche. Jusqu'au 31 octobre. VILLENEUVE-D'ASCO

Collections, collection

Musée d'Art moderne, 1, allée du Musée, 59 Villeneuve-d'Asca. Tél.: 20-05-42-46. De 10 heures à 18 heures. Fermé mardi, Jusqu'au 15 septembre, 25 f. VILLEURBANNE

Collections du Castello di Rivoli Le Nouveau Musée-Institut d'art contemporain, 11, rue Docteur-Dolard, 69 Villeurbanne. Tél.: 78-03-47-00. De 13 heures à 19 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 21 septembre, 20 F. (\*) Tarifs reduits.

SCARLE IN TAXABLE MAMIH PHIN GIVE ZMAI PEARLS HIR PER PLANT G. CONSULTINE IET

COMPANY THE STATE OF THE STATE

- 34 ( A ....

TENERW -

CINÉMA

**NOUVEAUX FILMS** COUPÉ COURT Film portugais de Joaquim Sapinho, avec Carla Bolito, Marco Delgado, Orlando Sergio (1 h 35). V.O.: Latina, 4 (42-78-47-86); Es-

pace Saint-Michel, 5° (44-07-20-49); L'Entrepôt, 14° (45-43-41-63). DÉCROCHE LES ÉTOILES Film américain de Nick Cassavetes. avec Gena Rowlands, Marisa Tomei, Gérard Depardieu, Jake Lloyd, Moira Kelly, David Sherrill (1 h 47). V.O.: Gaumont-Les Halles, Dolby, 1º

(40-39-99-40; reservation: 40-30-20-10) ; Gaumont Opèra Impérial, Dolby, 2- (47-70-33-88; réservation : 40-30-20-10) ; 14-Juillet Hautefeuille, Dolby, 6" (46-33-79-38); La Pagode. Dolby, 7º (réservation : 40-30-20-10); Publicis Champs-Elysées, Dolby, 8-(47-20-76-23; réservation: 40-30-20-0); 14-Juillet Bastille, Dolby, 11 (43-57-90-81); Gaumont Gobelins Rodin, Dolby, 13" (47-07-55-88; réservation : 40-30-20-10) ; Gaumont Parnasse, Dolby, 14 (reservation: 40-30-20-10); 14-Juillet Beaugrenelle, Dolby, 15 (45-75-79-79); Majestic Passy, 46-24; reservation 40-30-20-10); Pathé Wepler, Dolby, 18º (réservation : 40-30-20-10). V.F.: Gaumont Alésia, Dolby, 14\* (43-27-84-50; réservation: 40-30-20-10);

Gaumont Convention, Dolby, 15 (48-28-42-27; réservation: 40-30-20-10). Film américain de Joel Coen, avec Frances McDormand, William H. Ma-

cv. Steve Buscemi, Harve Presnell, Peter Stormare (1 h 37). V.O. : UGC Ciné-Cité Les Halles, Dolby, 1"; 14-juillet Beaubourg, Dolby, 3" (42-77-14-55); 14-juillet Odéon, Dolby, 6. (43-25-59-83; réservation : 40-30-20-10); Le Saint-Germain-des Prés. Salle G. de Beauregard, 6- (42-22-87-23 : réservation : 40-30-20-10) ; Gaumont Ambassade, Dolby, 8 (43-59-19-08 : réservation : 40-30-20-10) ; UGC Normandie, Dolby, 8: Gaumont Opéra Français, Dolby, 9 (47-70-33-88; réservation : 40-30-20-10); Max Linder Panorama, THX, Dolby, 9 (48-24-88-88; réservation: 40-30-20-10); La Bastille, Dolby, 11° (43-07-48-60); Les Nation, Dolby, 124 (43-43-04-67; réservation: 40-30-20-10); Gaumont Gobelins Fauvette, Dolby, 13 (47-07-55-88; réservation : 46-30-20-10); Gaumont Alésia, Dolby, 14-(43-27-84-50 ; réservation : 40-30-20-10) ; Sept Parnassiens, Dolby, 14° (43-20-32-20 ; réservation : 40-30-20-10) ; 4-Juillet Beaugrenelle, Dolby, 15 (45-75-79-79); Blenvenue Montparnasse, Dolby, 15° (39-17-10-00; réser-

vation: 40-30-20-10); UGC Maillot, 17\*; Pathé Wepier, Dolby, 18\* (réservation: 40-30-20-10). V.F.: UGC Lyon Bastille, 12°; UGC Gobelins, 13°; Gaumont Convention, Dolby, 15° (48-28-42-27; réservation :

LES HOMMES DE L'OMBRE

Film américain de Lee Tamahori,

avec Nick Noite, Melanie Griffith,

Chazz Palminteri, Michael Madsen,

V.O.: UGC Ciné-Cité Les Halles, Doi-

by, 7"; UGC Danton, Dolby, 6"; Gau-

19-08; réservation : 40-30-20-10);

nt Ambassade, Dolby, 8 (43-59-

Chris Penn, Treat Williams (1 h 47).

40-30-20-10).

ta, Dolby, 201 (46-36-10-96; reservation: 40-30-20-10). FESTIVALS : AKIRA KUROSAWA, HUMANISTE EPIQUE (v.o.), Studio des Ursulines, (43-26-19-09). Le Château de l'araignée, samedi 17 h; Rashomon, samedi 19 h 05, dimanche 16 h 20 ; la Forteresse cachée, dimanche 14 h, La Légende du grand judo, dimanche 21 h 45 ; Dode's Kaden, samedi 21 h, 17 h 05; Scandale, dimanche 19 h 45. ALFRED HITCHCOCK (v.o.), Le Champo-Espace Jacques-Tatl, 5º (43-54-51-60). L'Homme qui en savait trop, samedi 18 h, 20 h 10, 22 h 15 ; A l'est de Shanghai, dimanche 14 h 10, 15 h 50, 17 h 30, 19 h 10, 20 h 50, 22 h 30; BRANDO, LE REBELLE (v.o.), Le Quar-

14 h 05, 18 h 05 . 17 h 20, 19 h, 20 h 40, samedi 22 h 20 : Spartacus, dimanche 14 h,

17 h 20, 20 h 40 .

Le Héros sacrilège, dimanche 13 h 50, 16 h 30, 19 h, 21 h 30 . RETROSPECTIVE KEN LOACH (v.o.), Europa Panthéon (ex-Reflet Panthéon), 5° (43-54-15-04). Fatherland, samedi 13 h 45, 15 h 45, 18 h, 20 h, 21 h 55; Riff Raff, dimanche 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. (\*) Films interdits aux moins de 12

mount Opéra, Dolby, 9 (47-42-56-31; réservation : 40-30-20-10) ; UGC Lyon Bastille, 12°; UGC Gobelins, 13°; Mistral, 14 (39-17-10-00; réserva-tion : 40-30-20-10); Le Gambetta, Dolby, 20\* (46-36-10-96; reservation: PLUIE DE ROSES SUR MANHATTAN Film amédicain de Michael Goldenberg, avec Christian Slater, Mary

art Masterson, Pamela Segali, Josh Brolin, Brian Tarantina, Debra Monk (1 h 30). V.O.: UGC Ciné-Cité Les Halles, Doiby, 1=; UGC Rotonde, 6=; UGC

V.F.: Gaumont Opéra Français, Dolby, 9- (47-70-33-88; réservation : 40-30-20-10); Mistral, 14 (39-17-10-00; réservation : 40-30-20-10). LE PROFESSEUR FOLDINGUE Flim américain de Tom Shadyac, avec

Eddie Murphy, Jada Pinkett, James Coburn, Larry Miller, Dave Chappeile, John Ales (1 h 35). V.O.: UGC Ciné-Cité Les Halles, Doiby, 1"; UGC Odéon, Dolby, 6"; Gau-mont Marignan, Dolby, 8" (réserva-tion: 40-30-20-10); George-V, Dolby,

V.F.: Rex. Dolby, 2 (39-17-10-00); UGC Montparnasse, Dolby, 6°; Para-mount Opéra, Dolby, 9° (47-42-56-31; réservation: 40-30-20-10); UGC iyon Bastille, Dolby, 12\*; Gaumont Gobelins Fauvette, Dolby, 13\* (47-07-55-88; réservation: 40-30-20-10); Miramar, Dolby, 14\* (39-17-10-00; re-servation: 40-30-20-10); Mistral, Dolby, 14º (39-17-10-00; reservation: 40-30-20-10): UGC Convention, Doiby, 15°; Pathé Wepler, Dolby, 18° (réation : 40-30-20-10) ; Le Gambet-

tier Latin, 5º (43-26-84-65). Sur les quals, samedi 16 h 05, 20 h 05; Reflets dans un œil d'or, dimanche HOLLYWOOD GAY (v.o.), Action Christine, 64 (43-29-11-30). La Corde,

quin, 6º (45-44-28-80). La Rue de la honte, samedi 16 h, 18 h, 20 h, 22 h;

le 7. Tél. : 42-21-03-39. 80 F.

6 septembre. Tél.: 45-23-51-41. De 110 F à 130 F. Eric Le Lamn Quartet

George-V, Dolby, 8\*. V.F.: UGC Montparnasse, 6\*; Paraean-Clauda Pennetier (piano).

> Opéra-Théâtre, place du Théâtre, 25 Haydn : Symphonie nº 24. Mozart : Airs

Opéra-Théâtre, place du Théâtre, 25 Resancon, 20 h 30, in 8 septembre.

Melos Quartet bert : Ountuor à cordes « la Jeune Fille

CHANCELADE

(basse), Rinaldo Alessandrini (direc-Abbaye, 24 Chancelade. 20 h 15, le

8 septembre, Tél.: 37-21-50-00. Entrée COLMAR Freiburger Barockorches Œuvres de Pisendel, Fasch, Telemann

68 Colmar. 20 h 45, le 7 septembre. Tél.: 89-20-29-02, 200 F. GOUMOIS con (violon).

**Ouatuor hélios** MIZOGUCHI RETROUVÉ (v.o.), L'Arie-

> Orchestre national de chambre de Mozart: Divertissement KV 138. Schubert: Rondo D 438. Bartok: Danses populaires roumaines. Tchaïkovski: Sérénade pour cordes. Alain Modlia

> > 12 heures à 19 heures. Fermé lundi et

Tuyon .

The first of

هكذامن الإمل

# La radio Ici et Maintenant a dû cesser ses émissions

UNE DIZAINE DE PERSONNES se sont enchaînées, jeudi 5 septembre, devant l'annieuble du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), à Paris, pour protesser comre l'arrêt des émissions de la radio libre parisienne lei et Maintenant. Le CSA a décidé de réduire l'autorisation d'émettre de cette radio, en raison « de propos racistes, antisémites ou négationnistes » terros dans ses émissions de « Hore expres-

L'autorisation prenant fin mercredi 4 septembre à minuit, ici et Maintenant à diffusé ses émissions jusqu'à 4 heures du matin sur l'antenne de Radio-Pays (93,1) mais n'a plus d'antenne depuis. La radio entend. mener d'autres actions, après celles qui ont duré tout l'été (Le Monde du 14 août) en attendant l'audience au Conseil d'Etat, théoriquement fixée au hundi 9 septembre.

#### DÉPÊCHES

■ Philippe Alexandre, chroniquent sur KIL depuis vingt-huit ans, avait annoncé, jeudi 5 septembre, qu'il souhaitait quitter la station de la rue Bayard, en faisant jouer la clause de conscience (qui permet à un journaliste de quitter un média avec indemnités, quand il est en désaccord avec une prise de contrôle capitalistique ou avec un changement de ligne éditoriale). Philippe Alexandre metrait en avant la fusion de la CIT, maison mère de la RTL, avec la filiale audiovisuelle de l'allemand Bertelsmann. Il précisait aussi qu'il avait reçu une lettre de Philippe Labro, vice-président et directeur général des programmes de RTL, indiquant qu'il était « admis à faire valoir ses droits à la re-traite » en mars 1997. Mais Philippe Alexandre a finalement déclaré qu'il restait sur RTL les malentendus s'étant selon les deux parties « dissipés » après une entrevue.

PUBLICITÉ: le publicitaire McCann Erickson-France a racheté l'agence lyonnaise Euro T et G, et l'a fusionnée avec McCann Erickson Rhône-Alpes. La nouvelle agence, McCann Erickson Lyon-Grenoble, se classera à la troisième place des agences régionales de publicité, avec une marge brute 1996 estimée à 35 millions de france. Contrairement à ses concurrents qui créent des réseaux, McCaum Erickson entend affirmer l'autonomie de son agence lyonnaise qui offrira aux annonceurs de la région Rhône-Alpes - dont 50 % travaillent actuellement avec des agences parisiennes - une palette globale de services (distribution, santé, nouvelles technologies, etc.). McCann Erickson Lyon-Grenoble s'appuiera sur le réseau international de sa maison mère (166 agences).

SATELLITE : MCM internationale à amouncé qu'elle allait être reprise, à partir du 1º octobre, par Arabian Radio and Television (ART), bouquet numérique par satellite diffusé sur le Magureb et le Moyen-Orient. La chaîne musicale française sera le seul programme français du bouquet pourvu par des télévisions arabes et américaines. Grâce à sa diffusion par ART, MCM Internationale, déjà visible au Maghreb via Eutelsat, agrandit ainsi sa couverture régionale.

## Les salariés de la SFP manifestent

LES SALARIÉS de la Société française de production (SFP) étaient en grève, vendredi 6 septembre, afin de protester contre les conditions de privatisation de la société. Dès le matin, ils bloquaient le pont de Berty à Paris, en face du ministère des finances, et prévoyaient d'autres actions dans la capitale, avant leur assemblée générale prévue dans l'après-midi au siège de la société.

Les syndicats protestent contre l'offre proposée par le fi-nancier Walter Butler, prêt à reprendre pour 50 millions de francs la SFP, qui a perdu 270 millions de francs en 1995. Le plan prévoit la suppression de 667 postes et la mise en ceuvre préalable par l'Etat d'un plan de 1,2 milliard de francs (apurement des dettes et plan social). Selon la CGT, il s'agit d'un « plan de casse industriel et social piloté par le gouvernement . Le groupe belge Convoy a retiré un dossier auprès de la banque-conseil du gouverne-ment, OBC, et pourrait déposer une offre la semaine prochaine

(Le Monde du 3 septembre). Les salariés ont rencontré Michel Giraud, président du consell régional d'Ile-de-France, qui a indiqué qu'il s'engageait « à tenter de convaincre le gouvernement » de laisser « un délai minimum » à l'équipe dirigeante « pour engager une restructuro-

(Lire également page 15 le

# La télévision aime la publicité clandestine

Le CSA, dans son bilan des chaînes pour l'année 1995, critique les pratiques promotionnelles et d'autres infractions à la législation

HERVÉ BOURGES, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), doit présenter, jeudi 12 septembre, le rapport d'activité 1995 du CSA qui porte sur le bilan des chaînes de télévision et en recense les infractions. En ce qui concerne la déoutologie de la programmation, le CSA rappelle que des « dérives . opt eu lieu sur TF L, dans « certaines émissions » (« Sans aucun doute »), qui ont enfreint le respect de l'ordre public » tandis que d'autres, comme «LMI» animé par Guillaume Durand ou « J'y crois, j'y crois pas » de Tina Kieffer, ont troublé la sérénité des juges concernés par l'affaire Omar Raddad. Les propos xénophobes tenus par Patrick Sebastien dans son émission « Osons » ne sont pas oubliés. Du côté de France 2, c'est Nagui et son émission « N'oubliez pas votre brosse à dents » qui sont épiteglés, pour ses « jeux, épreuves ou sketches humiliants pour les per-

Canal Plus qui, pour la première fois depuis le renouvellement de son autorisation d'émettre, est soumis à l'autorité du CSA, s'est engagé à mieux protéger l'enfance et l'adolescence en renoncant « le mercredi avant 20 h 30, le samedi matin et le dimanche matin à la diffusion de films interdits aux mineurs de moins de seize ans ». Pour sa part, France 2 a irrité le CSA en faisant la promotion du film américain Le juge Dredd, interdit aux mineurs de douze ans. Le Conseil a estimé « malvenue » la diffusion, « en première partie de soirée, de trois films interdits aux moins de

France 3

13.40 La croisière s'amuse.

14.30 Les Enquêtes de Remington Steele

16.10 Les deux font la loi.

17.45 je passe à la télé. 18.20 Questions pour un champion. Jeu.

20.05 Fe si la chanter. jeu.

de Jokarta qui se retrouvent

echeurs pour survivre.

20.35 Tout le sport.

20.40 Consomag.

THALASSA

Tintin ; Les Tortues Ninja ;

de l'information, 19:08, journal régional.

Les Justes, Série. 16.40 Les Minilœums.

15.20 Matiock

18.55 Le 19-20

douze ons ». Enfin, après la diffu-sion de l'émission « L'enfance violée », le CSA a demandé à la chaîne d'éviter de « solliciter des témoignages de mineurs relatifs à leur vie privée à moins d'en protéger l'identi-

Sur ce délicat chapitre de l'enfance, France 3 et M 6 se singularisent encore. Pour la deuxième année consécutive, la troisième chaîne détient le record des films interdits aux moins de douze ans et pourtant diffusés en première partie de soirée (six au total), tandis que M 6 détient celui des films interdits aux mineurs diffusés « en seconde partie de soirée ». Les fictions violentes continuent d'être, en 1995, un sujet de friction entre M 6 et le CSA, sans parler des « émissions à caractère érotique » qui gênent plus d'un conseiller. Quant à TF 1, quatre films interdits aux mineurs de moins de douze ans ainsi qu'un téléfilm (« La Mondaine »). peu approprié à une « programma-tion familiale », ont provoqué les

ARONDANCE DE PARITAINAGES En ce qui concerne le volet pluralisme et honnêteté de l'information, le CSA considère qu'il a été « giobalement respecté » sur Prance 3 et TF 1. Sur France 2, en revanche, l'émission « La preuve par l'image » « a suscité des controverses à cause de l'utilisation de caméras cachées et de certains témoignages affirmant qu'un reportage avait été manipulé ». Le CSA est intervenu après des interviews de Bernard Taple et d'Alain Carignon,

critiques du Conseil.

francs dans la production.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

13.00 Net plus ultra. 13.30 Que deviendront-ils ? 14.30 Les États-Unis. La Floride. 15.30 Déclics été.

Graines d'avestir : les graines potagères (5/5), 15.40 Les Jardins du monde, Tulipes et bulbes de printemps. 16.30 Alf. 17.00 Les Chevaux du soleil. Revilleton

[12/12], 18.00 La France aux mille villages. Paris. 18.30 Le Monde des animaux. Les obseux de la

La lèpre, de Dominique Gros (50 min). 28148 19.50 An Exercice in Film Style.

Sept versions du coup de foudre (10 min)

La Cinquième

19.00 Les Grandes Maladies. Docum

Le piège de la multipropriété, de Reinhold Rühl.

► JEUNESSE SANS DIEU

20.25 Contre Pophli, Magazine

turée des résultats lors de la solrée

électorale du premier tour de l'élec-

Les infractions à la réglementa-

tion publicitaire constituent aussi

Pun des chapitres forts du bilan des

chaînes. TF1 est sommée de stop-

per les « pratiques promotionnelles »

relevées dans « Disney Chib » et

«Disney Parade», ainsi que cer-

taines promotions « de produits dé-

rivés édités par la filiale vidéo de la

chaîne ». Prance 2 a dépassé « deux

fois le temps maximum de publicité

autorisée » et une procédure de

sanction a été engagée par le

Conseil pour des publicités clandes-

tines remarquées dans l'émission

N'oubliez pas votre brosse à

dents ». Le CSA est aussi intervenu

amprès de Prance 3 pour des publi-

cités clandestines dans ses pro-

Du côté de Canal Plus, le CSA a

remarqué des îmages de « produits

stylisés » au côté de la marque Mo-

noprix qui parraine « La Grande fa-

mile » et « Nulle part ailleurs », ce

qui contrevient aux décrets définis-

sant le parrainage. L'émission « Cy-

ber Flash » est aussi mise en cause

pour une confusion entre publicité

et parrainage. Quant à M 6, quatre

dépassements des seuils maximum

de publicité pour une heure donnée

ont été relevés. Enfin, seule TF I n'a

pas respecté ses obligations

d'œuvres européennes et ce, pour

la trofsième année consécutive. La

chaîne devra investir 45 millions de

tion présidentielle.

#### Yves Mamou

M 6 12.25 Les Routes du paradis. [1/2] Une bonne action.

13.25 La Vieille Dame TiBéfilm de Charles Matth 1455 Drôles de dames.

Rédemption, Série. 16-25 Hit Machine, Variét 17.00 Rintintin junior. 17.30 Classe mannequ 18.00 V. Le voican. Série. 19.00 Highlander. Série. Le retour d'Amanda.

19.54 Six minutes d'information 20.00 Upe nounou d'enfer Une classe particulière.

20.35 Capital 6. Magazine

LES FAUX FRÈRES:

Les deux amis secourent le fils

TOUT CE OUI

TOMBE DU CIEL

## Canal +

► En dair Jusqu'à 13.35 12.30 La Grande Pamille (65 min) 13.35 The Mask #

(1994, 98 min). 15.10 Le Journal :: : mit cinema. 15.15 Les Indians Film de David S. Ward (1994, 101 min). 5589709 17.00 Tennis.

US Open. 17.55 Montena Dessin animé. ▶ En clair jusqu'à 20.35 18.35 Nulle part ailleurs

20.30 Le Journal

LE LABYRINTHE DES SENTIMENTS

Téléffin de Linds Yellen, avec James Belushi, Ben Gazzara 22.05 Flash & information. 22.15 Jour de foot. bdeme iournée (45 mln).

LE CAMÉLÉON

(TRUE LIES) The Film de James Cameron (1994, 135 min). Un agent de renseignemen la défense américaine doit lutter contre un dangereux réseau de terroristes et sauves

sa femme et sa fille. Adroite transposition de La Totale de Claude Zidi (1991). C'est mené feux d'artifice d'effets spéciaux. 1.15 Tennis. En direct, Demi-faraies dames de l'US Open

#### Les films sur les chaînes ... européennes

RTL9

TSR 20.05 Denis iz Mailos. Flim de Flick Castle (1993, 100 min). Avec Walter Maithan. Condélie. 21.45 L'Eurrème Limbr. Pilm de James Harris (1993, 50 min). Avec Wesley Suives. Policies. 23.25 Pigalle. Plum de Karlos Dridt (1994, 90 min). Avec Vera Briole. Drame.

On peut voir.

TF1 France 2 12.50 A vrai dire. 12.50 Spot sécurité routière. Magazine. 13.00 journal, Métés. 12.59 Journal, Point route. 13.50 Detrick, Série.

Une forte personnal 14.55 Le Renard. Série. 13.40 Les Feux de l'amour. L'héritage de Markol 16.05 et 4.55 La Chazos 56rie. 14.30 Dallas. aux chansons. .... 17.10 Des chiffres

Un océan de pétrole. Série, Confrontations 16.20 Une famille en or. jeu.

16.50 Club Dorothée. 17.35 Jamais 2 sans toi...t. On the route again

19.05 L'Or à l'appel. jeu. 19.50 et 20.45 Météo.

INTERVILLES **NESTOR BURMA** Divertissement présenté pa Jean-Pierre Foucault, Fabric Nathalie Simon, Olivier Chi Finale à Paris, en direct du Champ-de-Mars. Pont-Saint-Esprit - Le Puy-du-Fou

#### 22.45

HOLLYWOOD NIGHT BOUILLON **DE CULTURE** Magazine Resérvire présenté par Bernard Pivos. La vie est un labyriathe, (100 min). 8735457 Deux policiers sont contraints d'enquêter ensemble sur une léfenestration ne visant que des mes. Une nouvelle agre est commise sur une jeune fille qui en réchappe. Mais elle est devenue amné 0.40 Formule foot. & journée

du Championnat de D 1. 1.15 Journal, Météo.

Nestor Burma, engagé pour une banale enquête d'adulti va être plongé dans une affaire

et des lettres, jeu. 17.40 Sauvés par le gong.

18.10 Code Lisa, Série. Le mystère féminin.

Série. Vive le roi I

19.15 Bonne mit, les petits.

Trop gros Nounours. 19.20 et 1.30 Studio Gabriel.

invités : Les Vemps. 19.59 Journal, A cheval, Météo, Point route

## 27.29 Flash info.

La ve est un poppatine,
l'histoire aussi.
Imities; Jacques Astall, (Chemins de
segesse, broité de lobyrindie); Jean
Dutourd, (Le Feld-Moréchal von
Bonoparte - considérations aur les
causes de la grandeur des François et de
leur décoderac); Hubest Velgrine, (Les
Mondes de François Millermond à Mondes de François Mitterrund à l'Elysée (961-1995) : Patrick Conty, (La

2.00 Envoyé spécial (rediff.). 4.30 Uni. La route de la perie noire.

23.55 La Rivière sous retour 🗷 🗖 Film d'Otto Preminger (1954, v.o., 91 min). 3822812

## **FAUT PAS RÉVER**

Italie : la pierre de Lipari, de Derri Berkani et Yvon Sodin ; France : geneties de mécanos, de Corinne Gloracki et Philippe Bigot; Népal Stura de Bodriath, de Franck Care et Jean-Outstophe Chemeu (65 min). 7722815 22.55 Journal, Météo.

23.25 Renand à la Mutualité. Concert. Ché ma tournée. Enregistré le 20 mai 1995 (75 min). 83654

8385438

#### professeur de lycée est confront à la montée du racisme et du fanatisme de ses élèves. Un drame tiré d'une œuvre d'Odón Von Horváth qui explore arrivants atticés par les lumlères

Arte

20.00 Reportage

20.30 8 1/2 Journal.

Téléfilm de Catherine Consini, avec Mart Barbé, Roland Arastutz (80 min).

Dans une petite ville de la Ruhr, en 1938, un

#### ERWIN LEISER taine (15 min).

Arte rend hommage à l'écrivoin, journaliste et documentariste allemand Erwin Leiser – il a réalisé Mela Kampf en 1960 –, décédé le 23 août 22.20 L'Epreuve du feu :

Le pogrom de novembre 1938. (1988, a) min). 4187877 (1966, 81 mm).

Ce film évoque la « nuit de cristal » ou
cours de loquelle les nozis s'attaquèrent aux
juijs et détruisirent magasins et synagogues
sur tout le territoire du Reich. Erwin Lesser utilise les rares images de l'événement.

23.46 Music Planet (rediff.). Magazine. Lost in Music. Ciris, girts, grits (rediff., 60 min). 0.46 La légende de Paul et Paul 2. Téléfira de Heiner Caron (rediff., v.a., 115 min).

MISSION IMPOSSIBLE,

#### VINGT ANS APRÈS Série. (2/2) Le serpent d'or (60 min). 23.30 Secrets de femmes. Magazine (30 min).

0.00 Sonny Spoon. Strie.

Jamais i'un sans l'autre. Sonny Spoon teme de faire échec à des trafiquants de droque. 0.50 Best of Groove.

2.30 et 5.25 E = M 6. Magazine, 2.53 Réquestre: Magazine, 3.45 Broad-way Magazine, Documentaire, 4.33

#### Canal Jimmy 20.30 Star Trek. 21.20 The New Statesman. Passeport pour la liberté. 21.45 Destination séries.

22.15 Chronique du front. 22.15 Chrome On. 22.20 Dream On. L'estant bulle.
23.10 The Ed Sullivan Shove.

#### 23.45 La Servaine sur Jimmy. 23.55 New York Police Blues. Episode nº 64.

Eurosport 19.00 Formule 1. 19.55 Bestet-ball, Endirect. Champhonist de France Pro A (1<sup>th</sup> journée), Chalon-sur-Sadine Pau-Orthus

(125 min). 23.00 Sumo (60 min).

#### Radio

France-Culture 20:00 Le Rythme et la Raison. Les porteus de tradition: Bai

22.40 Nuits magnetiques.

France-Musique 20.00 Avent-concert.

inside (auralis).
23.07 Mirroir din siècle.
L'Orchestre de la Soc Concerts du Cosserv Citaves de Saint-Sai

0.00 jazz-chib, Diane Krafi (chent et plano) avac Russell Mellore (gelland) et Paul Waller (contrebase), (Concert erregistré le 3 mal, so Clab Lionel Hampton, Höhel Metidlen Boile, & Paris), 1.00 Les Nuits de Ptence-Mellore.

Radio-Classique 20.40 Les Solrées de Radio-Classique. Muzio Clementi. Chares de Clementi : Cuverture, par l'Orchestre Milharmonia, dic

Consister Philiamenosis, die D'Awaleu Sonate n° 3, Hocowitz, piano : Quateuor n° 5, de Bach, Piguet, hauthols, Schröder, violoni, Peeter, alto, Möller, violoncelle ; Cifuryes de Scaristal, Clementi, Mozart.

#### Les soirées sur le câble et le satellite

TV 5

20.00 Fort Boyard 21.30 Les camets du bourlingueur. 21.55 Météo

22.00 Journal (France 2).

et des hommes

21.25 D'un pôle à l'autre, [6/8] Plaines, navires et

23.50 intérieur nuit. Planète 20.35 Des cyborgs

23.15 Les Parois de la mémoire. (46) La face nord de l'Eiger. 23.45 La Libération de Paris. 0.15 Portraits d'Alain Cavaller : La fleuriste. 0.30 Zanskar, les écoliers de l'Himalaya (30 min). des cinq continents

Paris Première 20-00 20 h Paris Première.

Invité : Osostantin Costa-Gavras 21.00 Clark Gable. De Dometela Bagiko. 22.00 Musiques en scène aux festivals. 22.30 Casse-noisette.

France Supervision 20.00 L'ENÉ

des grands commis Givendry. 20.25 Concert : Festival Musiques métisses d'Angoulême (50 min). 21.15 Voile.

22.45 Bossa nova. De Walter Salles. 23.40 Karting, 1.10 Dragsters (25 min). Ciné Cinéfil

20.30 L'Etrange
Madame X W W
Him de jean Grémillen
(1951, N. 50 min) 9787089
22.00 Secanfille Lafayetre W
Him de William A Wellman (1957, N., vo., 90 min) 9637505 23.30 La Guerra Gaucha M Film de Lucas Demare (1942, N., v.o., 90 min)

#### Ciné Cinémas 21.00 Les Maissans

de la colère Film de Richard Pearce Film de Jefery Levy (1995, v.o., 95 min) 35724877 0.20 Les Guerriers

de l'enfer **II II** Film de Karel Relsz (1978, 125 min) 24024587 Série Club

20.45 et 23.45 21.30 et 0.35 Un juge, un flic. Le crocodhe empaille.

23.10 La Famille Addams.

22.20 Quincy.

➤ Signalé dans « La Monda Télévision-Radio-Multimédia », ■ Ne pas manques.
■ ■ Chef-d'œuvre ou

intendents.

France Supervision .

legirées

Free was supering

Paris Premiere. 1-17-

The Section of the Se

La bataille

France 2

a grift film. Herrygen and

200,000

¥2.

72

TELL.

🗰 たっしったむいに 二郎 む

THE STATE OF THE PERSON AND PARTY.

And about the state.

Anna Maria Maria

THE REPORT OF MARKETS

5万年の重要する事業を

A service of the serv

Million C. Berger British

AL GIRMAN

A STATE OF STATE OF

# La bataille de l'IVG sur La Cinquième

Le deuxième volet de la série « Les Grandes Batailles de la République » retrace les étapes de la dépénalisation de l'avortement. Un document édifiant

DES IMAGES tressautantes en noir et blanc et une musique pathétique introduisent le sujet. Une adresse sur un bout de papier, une jeune femme se rend chez une «faiseuse d'anges ». Ces plans sont extraits d'un film tourné en 1929 par Serguei Eisenstein, Misère et fortune de la femme. La jeune femme se tord de douleur avant d'y laisser la vie. En conclusion, une autre scène montre une femme rayonnante qui vient d'annoncer sa récente grossesse à son compagnon. Commentaire: «L'avortement est toujours un acte désespéré, mais la femme a le droit de choisir le moment où elle donnera la vie. »

Entre-temps, le documentaire des universitaires Jean-Noël Jean-neney et Olivier Duhamel consacré à la loi sur l'avortement aura déroulé le fil de l'évolution des mentalités au cours du XX siècle, sans négliger les arguments de l'un ou l'autre parti. Un commentaire sobre et circonstancié ponctue le récit des principales étapes qui ont abouti, le 30 novembre 1974, au vote de la loi sur

la dépénalisation de l'avortement. Rétrospective: en 1920, l'avortement est un crime passible de la cour d'assises. Trois ans plus tard, le crime devient un délit condamné par les tribunaux correctionnels. Le régime de Vichy l'assimile à un acte de sabotage: ne pas participer au repeuplement de la France, c'est précipiter la défaite. Après la guerre, les dispositions prévues par le code pénal de 1810



leur inadéquation totale aux mœurs. Avec la pilule et Mai 68, les féministes finissent par se faire entendre des législateurs, qui ne peuvent plus se dérober à l'examen de la question. En juillet 1974, Valéry Giscard d'Estaing, à peine élu président de la République, annonce que la loi de 1920 est « inappliquable et inappliquée ». Il demande à Simone Veil. magistrate, de mener le combat sur les bancs de l'Assemblée nationale. Tous les deux savent que le gouvernement et les députés de droite s'y opposent farouchement. Au terme d'empoignades de légende, la loi passera grâce

aux voix de la gauche. Pour autant, le débat n'est pas clos. Joëlle Brunerie, gynécologue, militante idente de la Ligue des droits de l'homme, reconnaît que les partisans de la loi se sont « reposés sur [leurs] louriers ». La vigilance reste de mise. Dans les esprits, l'interruption volontaire de grossesse ne fait toujours pas et ne fera sans doute jamais l'unanimité. Les enjeux, qu'ils soient philosophiques, religieux, médicaux ou juridiques, sont bien trop br0lants pour ne pas susciter de vigoureux « échanges », où les pires bassesses répondent aux meilleurs

visme outrancier des commandos anti-IVG, qui s'enchaînent dans des centres d'orthogénie en récitant des prières, choquent l'opi-nion et revivifient le discours d'in-

tégristes « pro-vie ». Dans la pratique, l'IVG se heurte à une insuffisance de moyens et de personnels. L'inter-vention ne séduit guère les jeunes praticiens, et ceux qui acceptent de l'intégrer à leurs activités font figure de militants. Même si l'avortement compte encore des adversaires dans les rangs de la majorité, la question de la révi-sion de la loi de 1974 n'est pourtant pas près d'apparaître à l'ordre du jour. Qui oserait aujourd'hui, à l'Assemblée on au Sénat, rallumer les feux de la bataille de l'IVG? Le débat se déplace peu à peu sur le terrain des sanctions à appliquer à ces croisés de l'ordre moral.

Un débat animé par Jean-Luc Hees avec les historiens Pierre Chaumu et Michelle Perrot, co-auteur avec Georges Duby de L'Histoire des femmes (Plon, 1993), suivra le documentaire réalisé par Bernard George. Un rappel historique précis, des témoignages pétrifiants, des coups à l'estomac, de la colère aussi. Une bataille a été gagnée, mais la hache de guerre n'est pas enterrée.

Aude Dassonville

M 6

12.45 Nick Mancuso,

13.40 University Hosp

14.30 Les Têtes brûlées.

Les fossoyeurs. 18.05 Le Saint. Série.

19.00 Warning, Magazine. 19.15 Turbo, Magazine. 19.54 Six minutes

20.00 et 4.05Hot Porme.

que la musique. Magazine.

dn FBL Série.

heure du loup.

les dossiers secrets

08 1999. Seri Au bord de l'éternité 20.00 17.05 Chapeau melon et

bottes de cuir. Série.

★ « Les Grandes Batailles de la République »: 1974, la loi sur nent, La Cinquième, di-

ALAIN JUPPÉ avait décidé de nous parler d'impôts. Moins cent, plus vingt-cinq. Ou plus cent, moins vingt-cinq. Milliards de francs, s'entend. Tout dépend évidemment de quel point de vue on se place. Du point de vue de celui qui ponctionne, ou de celui qui est ponctionné. « J'ai pris cent à tous, je rends vingt-cinq à la moitié d'entre vous. » Si l'on a bien compris, c'est la formidable nouvelle qui nous a été communiquée en un exposé qui se voulait clair et, bien sûr, convaincant. Alors, heureux? », paraissait demander le premier ministre, sitôt achevée sa prestation. Ah! s'il pouvait aussi se charger des ap-

Car, hormis le fond de son propos, dont une bonne part avait été bien éventée dans les jours qui avaient précédé son intervention télévisée, c'est la forme qui a retenu ici toute notre attention. Une nouvelle fois, le premier ministre s'était donc invité au journal de 20 heures. Plus question, cette fois, d'entretien effectué par des journalistes vedettes piochés au sein des rédactions qui ont l'honneur et l'avantage de distiller la bonne parole matignonnesque, et qui, sait-on jamais?, pourraient avoir l'outrecuidance de se laisser aller à une question de relance déplacée. Plus question des simili-conférences de presse singées sur la manière américaine et qui donnent toujours Pimpression d'avoir été répétées. Considérant que l'on n'est, au fond, jamais si bien servi que par soi-même, le premier ministre avait décidé de et les réponses, la mise en scène dans le studio ad boc récemment aménagé à Matignon, et même l'illustration graphique. Fond bleu, nuage de printemps

quand tombe la rosée matinale. Plan serré sur le buste du récitant, ne laissant pas deviner le reste du décor. Un tel dépouillement, une scénographie si épu-rée, avaient probablement pour fonction de nous contraindre à nous concentrer le plus possible sur l'annonce des nombreux bienfaits dont nous étions gratifiés. Nous étions requis de retenir l'essentiel, à savoir le bien que l'on nous veut, quoi qu'en disent les sapeurs de moral. Mais l'effet était un peu raté. Car il s'agit de télévision. C'est-à-dire de quelque chose qui se donne à regar-der. Nous regardions, donc. La cravate rouge du premier ministre, dont on peinait à interpréter les motifs. Ou ses mains, supposées rester sagement croisées hors champ sur une table que l'on ne voyait pas, mais qui s'envolaient de temps en temps et faisaient une étrange irruption au bas de l'image, quand le propos se voulait plus enlevé. Du coup, nous décrochions un peu. « Attendez, il a bien dit je retiens cent et je pose vingt-cinq? » Des gra-phiques, dont PPDA, un brin moqueur, tint à préciser qu'ils avaient été confectionnés à Matignon, étaient censés rendre tout cela limpide. Voire.

Le spectacle donné, car il s'agissait bien d'un spectacle, fûtil rébarbatif, était surtout celui d'un homme bien seul qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, quand il tout faire tout seul. Les questions entend le pays qui gronde.

Radio

France-Culture

20.00 Le Temps de la danse. Mei Howard, producteur de spectacle Tango-Passion, au Théâtre des Champs-Bysée

juillet au musée Caivet. Les Figures de l'amour. Poèmes e proses de René Char. 22.35 Musique : Opus. Acanthes fête ses vingt ans.

Acanthes fits ses vingt ans.

0.05 Fiction: Tard dans la mult.

Alexandre Dumtes (Un voyage à la

Aure). 0.25 Chronique du bout des

beures. 1.00 Les Nuits de FranceCulture (Rediff). Emretiens avec

jean Cayrol; 3.35, Les camps de

concentration: 3.57, Abdelkader

Alloula (Les Généreux); 5.35, Une

femme dans le monde des hommes,

George Sand à travers ses lettres (2).

20.45 Fiction. Avignon 96, Enreg

12.50 A vrai dire. Magar 12.52 Journal, Météo. 13.15 Reportages.

14.40 Mac Gyver. Série 15.35 Metrose Place. Série. Double échange 16.25 Hercule.

Série. Rol d'un jour. 17.15 Trente millions d'amis. 17.50 Alhume la télé. jeu. 18.30 Vidéo gag. 19.05 Berverly HIIIs.

11 735

국사 교교학교회

1.20 " 4 "

The second second

1 June 1984

44 5 Ta. 15

W. 1. 1 . 2 75

... 40. 5 25

. . w12

The state of the s

..: Title ...

......

man of the F

. pag - 0 - a

10 3 7 2 1

- ----

19 - 30.7 1

ولمترجمه لدسري

Sold was being

1 - War 16

Jan 24 12 12

Série. Enfin libre. 20.00 Journal, Spécial F 1, Tiercé, Météo.

FEMME

22.25

DE PASSIONS

Fassey (100 min). 35 Au Combodge, une femme

veut retrouver une amie disparue pendant la guerre

MÉPRISE FATALE

Une jeune divorcée passe queiques jours avec ses enfants au bord de la mer. Le mélange

photographique va transformer leurs vacances en cauchemar...

8.45 Les Rendez-vous de l'emreguise (rediff.) 1.05 et 2.05, 2.45, 3.20, 4.30 TP 1 mdr. 1.75 et 2.15, 3.30, 4.40, 5.10 Histoires namelles, 2.55 Mui ne re-vient sur-tes pas. 5.00 Musique.

Spécial Grand Prix d'Italie : analyse des essais et

entretien avec le pilote en

des tirages d'un laboratoire

Tälefilm d'Alan Metzger (95 min).

0.00 Formule F 1.

pole position. 0.35 journal, Météo.

chirurgien divorcée s'engage dans l'action humanitaire. Elle

PASSIONE film de Bob Swalm, avec Brighte 255200

#### France 2 France 3

12.59 Journal. 13.35 INC. Maga 13.40 Savoir plus santé. Présenté per Martine

de Clos 14.40 La Vie à tout pui

Série. A cosur curvert. 15:30 Prédateurs en eaux troubles. 16.25 Samedi sport. 16.30, Tiercé, en direct de 6.45, Athlétisme.

19.00 JAG. Série. 19.50 et 20.45 Tirage du Loto. 19.59 Journal, A cheval, Météo.

FORT BOYARD

PUR I BUT AIKU
Divertissement présenté par Patrice
Laffont et Cendrine Dominguez.
Spécial animateurs. Avec Jean-Luc
Reichmann, Bruno Solo, Sylvain
Mirous, Musiel Cousin, Floresce
Attali-Ranger, Gaël Leforestier. Au
profit des Musicoliers (105 min.).

MICHEL BOUJENAH

Magazine. Le secret de l'enfant sauvage, de Unda

Epreuves françaises du Championnat du monde à

Blarritz (40 min). 7821224

Darmon (65 min). 7046360 1.20 Star£

2.00 Geribekii [3/6] Fessileton. 3.05 Burocops. Silence, on twe. 5.008cmillon de Colcure (rediff.)

À L'OLYMPIA Le petit génite. Spectacle enregistré en d 1994 (90 min).

0.05 journal, Météo.

0.15 La 25 Heure.

pour un champion, seu 18.55 Le 19-20 de l'information. 19.08, Journal régional.

12.33 Journal Keno.

14.10 Les Quatre Dromadaires.

17.40 Montagne.

Tuer pour vivre : la loi des

sont inquiets pour l'avenir.

20.05 Fa si la chanter. Jeu. 20.35 Tout le sport.

20.50

D'OR

22.30

LES DOSSIERS

**DE L'HISTOIRE** 

▶ CHERCHEURS

Feullieton (1/4). La rude vers l'or, de Marc Simer

(100 min). 781307 Un jeune écrivain français part à la découverte des chercheurs

d'or dans le Grand Nord canadien. D'après jack London.

Magazine (25) Vatican, de René-Jean Bouyer. 2. 1962 : la révolution dans l'Eglise, le concile (55 min). 38587

En 1958, trois mois après son dection, Jean XXIII convoque, à la surprise générale, un concile pour un "aggiornamento" (une remise à jour). Le conflit entre tradition et progrès provoque une fracture qui conduira au schisme de Mgr Lefebwre.

25.50 Automy Santos. El Backston. De Prédéric Pelle. 8.45 Hondo. Série. Hondo et les cris de guerre. 1.35 Mu-aigue Graffid (25 min).

23.25 Journal, Météo.

En 1958, trois mois après son

14.00 Fête des bébés, 14.30 Richard Dreyfuss aux Galapagos. 15.30 Qui vive. La vache folle.
16.30Les Lumières du music-hall. Charles Trenet 17.00 La Nouvelle-Calédonie. Entourée par un récif-barrière, cette île magnifique offre une faune et une flore

La Cinquième

18.00 Droit d'auteurs. Prése Invités: Hélène Carrère d'Encausse, Patrick Calsuzac,

#### 18.10 Expression directe. PC. Arte

20.45

19.00 French and Saunders. Série [1/7] de John Birkin (v.o., 30 min). 7 19:30 Histoire parallèle. Magazine présenté par

Torraciota (45 min).

Marc Ferro. Semaine du 7 septembre 1946 : l'actualité vue par les neutres. Invité : Claude

20.15 Le Dessous des cartes. Magazine. Chronique géopolitique. Corée (1) : de l'unité à la division. 20.30 8 1/2 Journal.

LES CONFESSIONS DU CHEVALIER D'INDUSTRIE FELIX KRULL Série [1/5] de Bernhard Stritel, d'après le roman de Thomas Mann, avec John Moulder-Brown, Oliver Wehe (55 min).

21.40 Métropolis. Masazine présenté par Plerre-André Boutang et Peter Wien

MUSIC PLANET Magazine. Pop Galerie. Bryan Adams, de Rudi Dolezal et Hannes Rossacher (50 min). 80414 Bryan Adams a commencé sa carrière dans les années 70 avec le groupe Sweeney Todd, avant d composer des chansons pour des interprètes tels que joe Cocker, Tina Turner ou le groupe Kiss. Sa carrière solo lui procure un vif succès avant la cansécration planétaire avec Everything 1 do, 1 do it for you.

Téléfilm de Pedro James, avec Donald Sumptes (v.c., 110 mm). Les aventures et le procès d'un hors-la-loi qui a perdu so fille, Aimée, d'un cancer à l'âge de cinq ans. Recueilli par un pasteur, il séduit sa femme. (v.o., 110 min). 1.26 En compagnic d'Amonin Arrand Film de Gérard Mor-dilles (1993, N., 90 min). 85116663

766film de Mick Garris [3/4] (86 min). [4/4] (87 min). Mère Abigail envoie des espiors à Las Vegas, devenu un véritable pandémonium sous l'emprise du cruel Randal

20.45

LE FLÉAU

HOMICIDE VOLONTAIRE Teléfim de Jeroid Freeman, avec Ken Olin (90 min). 1631576 Un homme et son épouse, enceinte de sept mois, sont

agressés par un Noir dans un quartier de Baston. La mort de la jeune femme bouleverse la communauté blanche de la ville et réveille les tensions raciales. et les raftes...

1.45 Best of Dance. Musique. 3.15 Coloure pub. Magazine. 3.40 E = M 6. Magazine. 4.30 La Saga de la chanson rançaise. Documentaire. Jacques Brel (35 min). 5.25 Boulevard des clips. Musique.

#### Canal +

► En clair jusqu'à 14.00 12.20 Flash d'information 12.30 L'Hebdo de Michel Field. 13.30 L'Œil du cyclone. 14.00 Rugby. En direct.

ionnat de France 16.00 Tennis. US Open. 17.00 Le Journal du cinéma.

17.30 Décode pas Bunny. 18.25 Alien, l'univers des insectes. Discumentaire.

de S. Nicolis et R. Barrington (25 min). 18.50 Flash d'information.

19.00 TV plus. Magazine 20.00 Les Muppets. 20.25 Pas si vite. Magazine.

20.30

OBSESSIONS

MEURTRIÈRES

avec une meurtrière...

22.10 Billard artistique.

ORIGINAL FUNK

Musique (54 min). 58 0.00 Le Journal du hard.

Film classé X de Frédéric

(1980, 83 mln). 9354804 1.30 et 6.00 Tennis.

messieurs de l'US Open

En direct. Réunion de Las

Vegas. Championnat du monde lourd WBA : Miles

Seidon (Etats-Linis)

En direct, Demi-fina

Magazine. 0.05 Leçons privées

Le héros de « Code Quantum » (Scott Bakula) est aux prises

#### France-Musique

20.00 Opèra. Donné le 1º août, à la Donné le 1º soût, à la Pestspielhaus de Salzbourg, par l'Orchestre philharmonique de Vienne, dir. Lurin Maazel : Eleistra, dr. Eleistra, Karzen Haffeyard Behret (Eleistra), Karzen Haffeyard (Ohysothemis), Léonie Rysanek (Oytemestre), Remezh Riegel (Egiste), John Bröcheler (Oreste).

22.45 Entracte. 23.05 Le Bel Aujourd'hui. Concert donné le 30 avril à la Ché de la Musique, par l'Ensemble

# Radio-Classique

20.40 Les Soirées de Radio-Classique. abio de Sarasate. Conce • 1, de Saint-Saëns, par Procheste symphonique de Montréal, dir. Dutoit, Chung, violon; Légende, de Wienawski; Caprice basque op. 24, de Sarassés, Vengerov, violon, Golan, plano; Fartaisle écossaise op. 46, etc. Parch par la Bhillharménde

22.40 Da Capo. Œuvres de Haydn, Beethoven, Tchaîkovsky, Ravel. 0.00 Les Noits de Radio-Classique.

#### Les soirées sur le câble et le satellite

TV 5 20.00 Julie Lescaut : Ruptures. 21.30 TéléCinéma. des cinq continents.

22.00 Journal (France 2)-

22.30 Concert : Jean Ferrat. (90 min). Planète

22.45 Des cyborgs

20.35 Pour relations sincères et durables. 21.25 Les Prairies sous-marines. La Méditerranée. 21\_55 Les Monstres de nos cauchemars.

23.35 D'un pôle à l'antre. [68] Plaines, navires et trains.

0.30 Millénium. [10/10] Quelles valeurs pour l'aventr 7 (60 min).

Paris Première 20.00 Golf en capitale. 20.30 Festival

des arts martiaux. 72.35 Concert: Guns N'Roses. Enregistré à l'Hippodrome de Vincennes, en 1992 (165 min).

France Supervision 20.30 Concerts à Edimbourg. Enregistrés dans la bibliothèque Signet d'Edimbourg (70 min).

20.45 Le Club. du cinéma britanniqu Les grands destins. 22.30 Le Mellieur du cinéma britant

23.40 Canoè-kayak.

Ciné Cinéfil

1.10 Karting (90 min).

23.00 Les Mines di roi Salomon II II Fim de Robert Stevenson (1937, N., v.o., 80 min) 2236179

Ciné Cinémas

20.30 Martin Beck : Roseanna. Täärim [1/5] de Daniel Alhedson (100 min) 7180307 22.10 Movie Show: Julia Roberts. 72.30 Movie Show: Nicolas Cage.

de pitrie M Film de joël Santoni (1986, 105 mln) 55483218 Série Club

23.00 Mort un dimanche

19.55 Robocop. Zone cinq. 20.45 Gerry Anderson: ia légende. 21.30 Cosmos 1999 :

Projetés dans l'espace. 23.10 Code Quantum.
La mein droite du stigneur.
0.00 Panique aux Caraîbes. Le fil d'Arlane.
0.45 Edouard et ses filles (50 min).

Canal Jimmy

21.00 Earth Two.
Lé projet Eden.
21.55 Priends.
Celui du rève par pro 22.15 Chronique

22\_20 T'as pas une idée ? 23.20 Le Fugitif.

0.10 La Saga de la F1. 0.40 Seinfeld. L'enfant bull 1.05 Angela, quinze ans.

Eurosport 16.00 Cyclisme. En direct. Tour d'Espagne (1º étape) : Valence - Valence (162 km, 60 min). 705649

17.00 Athlétisme. En direct Grand Prix IAAF (finale) : meeti (120 min). 19.00 Formule 1. 20.00 Les Jeux de l'extrême 96.

21.00 Course de camions. 22.00 Pole position. 23.00 Boxe. 0.00 Athlétisme (120 mln).

#### Les films sur les chaînes européennes

TSR

0.25 La Bête de guerre. Film de Revin Reynolds (1988, 105 min). Avec Georges Deunds. Aventures.

de radio, de télévision et une sélection du cable sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles Signalé dans « Le Monde Télévision-Radio-Multimédia », ■ On peut voir ■ Ne pas manquer. II II Chef d'œuvre ou dassique.

• Sous-titrage spécial

## Trou d'air

par Pierre Georges

IL FAUT toujours anticiper les trous d'air. Appartenant à la confrérie, assez peuplée finalement, de ceux qui pensent que les avions ne volent jamais que par miracle ou habitude, contre toutes les lois de la pesanteur. Considérant qu'une fois en l'air, s'il décolle, un aéronef devra bien se résoudre à atterrir, s'il le peut. Attachant sa ceinture et plutôt deux fois qu'une. Noyant son appréhension dans la raison raisonnante ou, plus efficace encore, dans une coupe de champagne. Bref, prenant l'avion de ligne pour ce qu'il est, un mal et une bétaillère nécessaires plutôt qu'un bien et un grand bond en l'air de l'humanité, nous avons lu avec l'amère satisfaction d'avoir raison les prodigieuses aventures du jumbo jet Johannesburg-Paris.

Passagers du vol Air France 437, honneur à vous, the survivals ! Entrés en plein sommeil dans ce qu'il est convenu d'appeler, pudiquement ou fort hypocritement, une « zone de turbulences », vous en étes sortis plutôt cabossés. Un coma, ce qui est moins drôle. Six autres hospitalisations. Des plaies, bosses et contusions. Et tous ceux qui n'étaient pas arrimés à leur siège « scotchés » au plafond de l'appareil. Bienvenue

Pour un trou d'air, ce fut un fameux trou d'air! Comme un passage express à la trappe, l'appel du vide. Les gens d'aviation civile expliquent volontiers, car ils ont la vocation prosélyte, que cela n'arrive que rarement. Du moins à ce point-là. Ils démontrent que les avions sont dotés d'une sorte de radar renifieur, non à pétrole comme on fit croire jadis, mais à nuages turbulents. Ils affirment mème que les équipages ont l'art de tater du museau de l'avion les dépressions et les cumulo-nimbus com désormais. Sauf ordre écrit!

pour trouver l'ouverture et la zone de moindre désagrément. Tout cela, admettons-le, est la règle. Mais elle a ses exceptions La preuve, cet orage tropical audessus du Burkina Faso qui vit même un steward du 747 établir le record de France et du monde de saut en hauteur en cabine, traversant le faux plafond de l'appa-

Donc, la chose est établie : l'horreur du trou d'air participe de la sagesse. Car les turbulences, cela n'arrive pas qu'aux autres. Qu'elle soit puissante ou misérable, le cumulo-nimbus en béton guette sa proie. Ainsi la chronique rapporte-t-elle que récemment Air Force One. l'avion de fonction du président des Etats-Unis fut pris dans un coup de tabac audessus du Nouveau Mexique. Les soixante-douze passagers, dont Bill Clinton, racontèrent le côté agité de l'affaire. Aliments et boissons volaient bas dans la cabine. Et Air Force One se transforma, selon l'image plaisante d'un

Le collègue du Figuro qui rapporte l'anecdote - on a tout lu, partout sur le vol 437 - affirme que d'autres firent encore mieux et plus fort. Par exemple, ces passagers d'un 747 de la China Airline, compagnie de Taïwan. Lors d'un vol vers Los Angeles, ils s'offrirent la méga-séance de grand Huit: un trou d'air avec chute de près de 10 000 mètres. Et cinquante des deux cent soixantedouze occupants sortirent de l'avion dans un état un peu différent de celui qui était le leur au départ. L'équipage, qui avait le sens du comique, témoigna « avoir vu les passagers sauter en l'air comme du pop com ». Allons, c'est dit. Ni mixer à pizza, ni pop

# Les Tchétchènes fêtent la paix retrouvée

La guerre a fait 60 000 morts en moins de deux ans. Les dirigeants indépendantistes s'efforcent d'éviter les provocations et les règlements de comptes

(Tchétchénie)

de notre envoyée spéciale Depuis deux semaines, la Tchétchénie vit en paix. Sans bombardiers dans le ciel, et sans bruits d'artillerie, pour la première fois depuis près de deux ans. La tentation est immense, pour la population de ce pays à peine grand çais, de crier victoire sur la Russie. Comme ne peuvent s'empêcher de le faire ces gamins en armes de la résistance, qui ont remplacé les soldats russes sur la plupart des barrages routiers, et dans toutes les villes et villages du pays. Mais les responsables indépendantistes sont prudents: Il ne faut pas provoquer la grande puissance en lui disant qu'elle a perdu, tant que ses troupes - des dizaines de milliers d'hommes désormais repliés sur deux ou trois bases, principalement autour de Grozny - n'auront pas été totalement évacuées.

La population le sent, qui aurait enregistré près de soixante mille morts, selon des chiffres avancés maintenant par Alexandre Lebed, doubles de ceux généralement cités jusqu'à présent. Jeudi 5 septembre, elle a fait une ovation au général russe venu se présenter pour la première fois devant la foule en Tchétchénie. Ce fut à Chali, gros bourg central au pied des montagnes, qui a eu son lot de destructions pendant la guerre. Encadré par les chefs indépendantistes, il n'a pas craint de laisser ses quelques hommes d'escorte, cachés derrière l'estrade. Des centaines d'hommes et de femmes sont accourus à la hâte, laissant exploser leur joie et leurs espoirs devant l'homme venu leur promettre la paix. Même si c'est une paix « encore très fragile », mena-

cée par « beaucoup d'ennemis, po-

vous promets, avec votre aide, de

tout faire pour la faire triompher. » Une femme lui a répondu, au nom de l'assistance, que « la pré-sence d'hommes comme Lebed en Russie prouve que les deux peuples voisins pourront coopérer à l'avenir malgré toutes les horreurs du passe ». Ces phrases de bonne volonté ont été ponctuées, comme chaque moment fort du meeting, par les cris « Allah Akbar » (« Dieu est le plus grand ») devenus l'expression de la volonté de paix des Tchétchènes, comme ils furent ceux de leur détermination à obtenir le départ des troupes russes. Interrogé par la foule, avant de quitter l'estrade, sur la date à laquelle ce retrait sera achevé, Alexandre Lebed a répondu: «Laissez-moi au moins vous dire quand ce retrait commencera: ce sera le 8 septembre. » Et l'assistance fut reconnaissante pour cela

Les Russes ont très souvent menti depuis un an, en affirmant que leurs troupes quittaient le pays. Mais cette fois-ci, « la sincérité prévaut pour la première fois dans les discussions qui se tiennes en terre tchétchène », a déclaré Aslan Maskhadov, le chef d'état-major qui a signé l'accord de cessezle-feu et une « déclaration politique » avec Alexandre Lebed, et qui fut ovationné avec lui. Une femme n'arrive pas à retenir ses larmes. Une autre explique :  $\ll II y$ ашта sürement encore des provoçations, mais notre espoir ne fut jamais aussi grand. »

Les « provocateurs » potentiels, collaborateurs du gouvernement tchétchène pro-russe, dont la plupart des membres sont réfugiés à Moscou depuis la reprise de Grozny par les indépendantistes, le censé accompagner tout retrait

litiques et criminels, qui existent des 6 août, sont en tout cas invisibles à deux côtés », a-t-il dit . « Mais je Chali, comme presque partout ailleurs en Tchétchénie. Les quelque milliers de miliciens tchétchènes qui furent armés par la Russie se sont dispersés, retournant en partie dans des villages « pro-russes » alors que d'autres sont passés avec armes et bagages aux indépendantistes. Le président indépendantiste, Zelimkhan landarbiev, a signé, jeudl 5 septembre, un décret proclamant l'amnistie pour tous les miliciens.

> Une femme: « La présence d'hommes comme Lebed en Russie prouve que les deux peuples voisins pourront coopérer à l'avenir malgré toutes les horreurs du passé »

Car le souci du «pouvoir» actuel en Tchétchénie, celui du commandement indépendantiste, est d'empêcher tout réglement de comptes au sein de la population. Il semble pour l'instant avoir parfaitement réussi, si l'on se souvient des prévisions apocalyptiques des chefs du Kremlin parlant depuis un an du bain de sang inter-tchétchène, qui était

lectuels tchétchènes s'inquiètent du moyen choisi par le président pour y parvenir: l'adoption, jeudi d'un oukaze mettant en vigueur en Tchétchénie, à dater du 12 septembre, les lois de la Charia (justice islamiste) qui étalent théoriquement déjà appliquées au sein de l'armée tchétchène.

陳便

Le chef d'état-major, M. Maskhadov, était parmi les opposants d'une telle généralisation, mais la majorité des commandants tchétchènes ont jugé que c'était là le moyen le plus sûr de faire respecter la discipline dans le pays. Ils ont en revanche approuvé la décision d'éviter l'organisation de toute parades militaires, vendredi 6 septembre, en Tchétchénie, pour célébrer le « 9 anniversaire de la restauration de l'indépendance tchétchène ». Bassaley, le plus célèbre des commandants tchétchènes, qui n'hésite pas à dire toute sa méfiance que lui inspirent les accords signés avec la Russie, a obél à contre-cœur à cette consigne: il a tenu à organiser chez lui, dans son fief montagneux de Vedeno, des compétitions sportives applaudies par ses combattants en armes et par une partie de la population iocale, dont des jeunes filles des villages voisins arborant des « tenues islamiques » 💰 toutes fraîches.

Paísant écho à sa médance, Boris Eitsine, déclarant lui-même pour la première fois publiquement, qu'il approuvait l'accord signé par Alexandre Lebed, a fait néanmoins une réserve de poids: il n'approuve pas le point prévoyant un « retrait rapide » des troupes russes de Tchétchénie. « Il ne faut pas se presser », a-t-ll

Sophie Shihab

#### Les réactions à la baisse des impôts

POUR le secrétaire général du RPR, Jean-François Mancel, la baisse des impôts, détaillée par Alain Juppé jeudi 5 septembre à la télévision, montre que la France est « engagée sur la voie du redressement ». Michel Péricard, président du groupe RPR à l'Assembiée nationale, juge que les mesures \* sont marquées du sceau de l'équité et de la justice sociale, puisque les familles modestes en seront les principales bénéficiaires ».

Quelques bémois se font entendre du côté des « balladuriens »: Patrick Devedijan (RPR) admet que la réforme va dans le bon sens mais, ajoute-t-il, « sur la durée nous réclamons plus », lean-Pierre Thomas (UDF-PR, Vosges). porte-parole du groupe UDF sur les questions économiques, se demande si 25 milliards de francs sont « suffisants pour relancer la dynamique de la croissance et de l'emploi ». Si Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France, considère la réforme comme « un petit pas pour quitter le socialisme », le Front national juge qu'il s'agit d'une « remise sur

A gauche, l'ancien ministre socialiste Dominique Strauss-Kahn estime que la réforme est « formidablement injuste . François Hollande, porte-parole du PS, affirme que « ce sont donc les salaires les plus élevés (...) qui vont être avantages ». André Lajoinie, membre du secrétariat national du PCF, parle

Pour la CGT, il s'agit d'« un dis-

BOURSE

DES PLACES ASIATIQUE

FERMETURE

positif en trompe l'œil qui accentue l'injustice des prélèvements » et qui « sera inefficace en matière de croissance et d'emploi ». FO émet les mêmes critiques. La CFDT estime que le gouvernement fait « un pari hasardeux » en pensant que la baisse des impôts « entraînera les Français à consommer davantage et qu'au final cette baisse profitera à l'emploi », mais elle se félicite du transfert de cotisation maladie vers la CSG, qui répond « aux revendications de la CFDT » et « se traduira par une auementation nette du pouvoir d'achat des

La CFTC juge que « la formule choisie » par le gouvernement « n'est pas équitable », mais approuve « le transfert de la cotisation salariale d'assurance-maladie vers la CSG déductible ». La CFE-CGC estime « décevante pour l'encadrement » la réforme fiscale an-

Par ailleurs, la Fédération nationale de la presse française (FNPF) et les syndicats de journalistes (SNJ, SNJ-CGT, USJF-CFDT, SJ-CGC) estiment, dans une déclaration commune, que « toucher à l'un des éléments d'un dispositif législatif complexe reviendrait à fragiliser une profession au moment où les citoyens ont besoin d'une information libre et pluraliste ». « La FNPF, pour sa part, considère que la suppression de cet abattement de 30 % (...) remettrait dangereusement en cause l'équilibre économique de bon nombre d'entre-

TOUTE LA BOURSE EN DIRECT 3615 LEMONDE

DES PLACES EUROPÉENNES

Cours au Var. en % Var. en % 05/09 04/09 fin 55

1996,23 +0,58 -6,64

OUVERTUR

Londres FT 100

Milan MIB 30

Franciort Dax 30

idrid ibes :

## Hitler aurait déposé les droits de « Mein Kampf » dans une banque suisse

LONDRES de notre correspondant

Selon un télégramme des services de renseignement américains daté d'octobre 1944 et qui vient d'être rendu public, Adolf Hitler aurait fait ouvrir un compte à l'Union des banques suisses (UBS) à Berne pour y déposer les droits d'auteur de son livre, Mein Kampf (Mon combat). Citant le Jewish Chronicle, qui tient ses informations du Congrès juif mondial, la presse britannique fait, vendredi 6 septembre, une large place à cette affaire, tout comme à l'introduction frauduleuse en Angleterre par un agent nazi d'un tableau du Titien, le portrait de 5alomé, déposé dans une succursale provinciale de la National Westminster Bank et dont on n'a pas retrouvé la trace. On peut lire dans ce télégramme qu'« il est fort possible que les droits d'outeur en devises de Hi-

trouvent dans cette banque sous le nam de Ammann ». Il s'agit de Max Ammann, compagnon de combat du Führer pendant la première guerre mondiale et qui dirigea par la suite la maison d'édition du parti nazi.

Interrogée, PUBS a répondu jeudi que la loi helvétique lui interdisalt, sous peine de sanctions draconiennes, de discuter des comptes de ses clients. Les banques suisses ont cependant conclu au début de l'année un accord avec le Congrès juif mondial pour former une commission d'enquête commune sur les comptes ouverts pendant la guerre, en particulier par des juifs disparus ensuite dans l'Holocauste. Le directeur exécutif de l'organisation juive ne sait pas si le compte du dictateur nazi existe toujours, ni s'il contient encore de l'argent. Car Mein Kompf fut en son temps un best-seller forcé : tout jeune Allemand se detler et les revenus à l'étranger du parti nazi se i vait de l'acheter et Hitler touchait à chaque

fois ses droits. Des droits qui reviennent auiourd'hui au Land de Bavière. «Ce n'est que le commencement», « la face

émergée de l'iceberg », dit-on au Congrès juif mondial. « Nous découvrons des tas de biens et d'argent qui ont transité à travers la Suisse. » En août, le Congrès a aussi trouvé des preuves d'un transfert vers la Grande-Bretagne de 15 tonnes d'or utilisées par des sympathisants nazis. Et, le 2 septembre, le Daily Telegraph citalt le mémorandum d'un agent du Trésor américain basé à Berne et daté du 10 octobre 1945, selon lequel Londres aurait bloqué la restitution d'or volé par les nazis et dissimulé dans des pays neutres comme la Suisse ou la Suède. Les Britanniques, qui étaient en train de négocier un prêt des autorités helvétiques, ne voulaient pas se les mettre à dos.

Patrice de Beer

## Le cours du franc se redresse

APRÈS avoir touché, jeudi 5 septembre dans la matinée, son plus bas niveau face à la devise allemande depuis le mois de mars, à plus de 3.43 francs pour un mark, le franc s'est depuis sensiblement redressé. Il s'échangeait, vendredi 6 septembre dans la matinée, autour de 3,4220 pour un deutschemark. Selon les cambistes, la Banque de France est intervenue sur le marché pour défendre sa devise, jeudi matin, comme elle l'avait apparemment déjà fait la semaine dernière. La Banque de France a pris cette décision à partir du moment ou le franc s'est approché du niveau des 3,4305 face à la monnaie allemande. Ce seuil représente l'ancien cours plancher de la devise francaise au sein du SME. Le franc a aussi bénéficié de l'annonce, jeudi, d'une hausse supérieure aux prévisions des demandes d'emploi outre-Rhin en août qui montre que le décalage conjoncturel entre la France et l'Allemagne est limité.

## La Constitution sud-africaine est partiellement invalidée

LA COUR CONSTITUTIONNELLE de l'Afrique du Sud a invalidé, vendredi é septembre, certains points de la nouvelle constitution du pays, ce qui remet en question la date - le janvier 1997 - de son entrée en vigueur. Selon le président de la Cour, des paragraphes relatifs aux pouvoirs des provinces, notamment, ne correspondent pas aux principes définis dans la Constitution intérimaire.

Cette décision signifie que les quatre cent quatre-vingt-dix membres de l'Assemblée constitutionnelle (députés et sénateurs) auront trois mois pour amender le texte s'ils veulent respecter la date prévue. A cette date, la constitution intérimaire, produit des négociations multipartites qui ont précédé les premières élections multiraciales d'avril 1994, expirera. - (AFP.)



Tirage du Monde daté vendredi 6 septembre 1996 : 506 394 exemplaires

Cours relevés le vendredi 6 septembre, à 10 h 57 (Paris)

